# Supplément Radio-Télévision



DIMANCHE 14 - LUNDI 15 JUILLET 1991

THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE - FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY - DIRECTEUR : JACQUES LESOURNE

## Le « cas » Aoun

A rumeur courait Beyrouth Ladepuis quelques jours. Aujourd'hui, des indications concrètes viennent confirmer la possibilité de régler, enfin, le « cas » Aoun, cette affaire qui empoisonne les relations franco-

Réfuglé depuis neuf mois à l'ambassade de France à Bey-routh, le général Michel Aoun, l'ex-homme fort du camp chrétien qui jurait de bouter le Syrien hors du Liban – bien qu'il n'ait pas dédaigné l'alde que tui apporta en son temps le président Assad – pourrait être autorisé à quitter sa « prison » dorée sous peu. Une totale norma tion entre Beyrouth et Paris se heurte, cependant, à plusieurs

Les discrets pourparlers que mêne un émissaire français à d'une visite de M. Edgar Pisani au Liban, ont pour objet la coquette somme de 32 millions de dollars. Le gouvernement général Aoun, mais celul-ci refuse de le lui remettre, arguant qu'il s'agit de dons qui lui furent

IN accord de principe a pu être conclu entre l'envoyé spécial de Paris - dont l'anonyvoit de restituer 5 millions de dollars au gouvernement et de déposer les 27 millions restants à la Caisse des dépôts et consignations. Cette somme ne pourrait être débioquée que par deux signatures, celles du général gné par Paris. De la sorte, le dépôt serait gelé dans l'attents d'un arbitrage, qui pourrait être confié au ministre algérien des affaires étrangères, M. Lakhdar Ibrahimi (l'ancien secrétaire gánéral du comité arabe tripartite sur le Liban a effectué. début juillet, une visite à Bey-routh). Cependant, l'accord du général Aoun se fait toujours

L'imprévisible pensionnaire de l'ambassacie de France ne s'est pas encore prononcé et peut fort bien refuser un accord, même avalisé par ses protecteurs fran-çais; car, si la solution envisagée soustrait son argent à ses ememis au pouvoir à Beyrouth, elle l'en prive également. Des motifs politiques pourraient aussi faire capoter toute l'af-

E général Aoun, une fois Libre, pourrait se souvenir qu'il bénéficie toujours d'un certain courant de sympathie. N'est-il pas un homme - il l'a amplement prouvé - convaincu d'avoir une mission historique à remplir? Autant de raisons pour inciter Damas et Beyrouth à lui interdire un départ. Le président Assad a, de tout temps, été agacé par la position privilégiés dont bénéficient les Français au Liban; or, comme le faisait récemment remarquer un Libanais proche des Syriens, « la France se ligote elle-même > avec l'affaire Aoun. Le Syrie ver-rait sans déplaisir se prolonger une telle situation.

Paris n'en a pas moins décidé de mettre les bouchées doubles, envoyant à Beyrouth, parallélement au mystérieux émissaire chargé du « cas » Aoun, un mili-taire de haut rang, le général Philippe Rondot, membre du cabinet de M. Joxe, et un heut diplomate, M. Patrick Lecierc. Mais c'est à Damas qu'on décidera, en dernière instance, du sort de l'homme qui tenta maiadroitement de « libérer » le Liban.



Avant la réunion des pays industrialisés à Londres

# M. Bush exprime des « divergences » sur les projets de réforme en URSS

Les chefs d'Etat et de gouvernement des sept principaux pays industrialisés (Etats-Unis, Canada, Japon, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni) et le président de la Commission des Communautés européennes tiendront leur session annuelle du 15 au 17 juillet à Londres. Mercredi, les Sept rencontreront M. Gorbatchev. En route pour Londres, M. Bush devait faire escale en France le 14 juillet et s'entretenir avec M. Mitterrand des problèmes que pose l'organisation de la défense en Europe. M. Bush a fait état vendredi de « quelques divergences » avec les projets de réforme qu'expose M. Gorbatchev dans une lettre aux dirigeants du G7. (Lire page 3 les articles de PHILIPPE LEMAITRE et de SOPHIE SHIHAB)



Un ultimatum des membres permanents du Conseil de sécurité

# Bagdad sommé de détruire ses équipements nucléaires

Le président Bush a approuvé l'établissement d'une liste d'une vingtaine d'objectifs en Irak qui pourraient être bombardés si Bagdad ne se conforme pas à l'ensemble des dispositions fixées par le Conseil de sécurité pour la destruction de ses équipements nucléaires. Les cinq membres permanents du Conseil de sécurité ont donné, vendredi, jusqu'au 25 juillet à Bagdad pour s'exécuter, et le chef de la mission spéciale de l'ONU, qui a enquêté en trak, doit présenter son rapport au Conseil, lundi 15 juillet. La situation alimentaire et sanitaire ne cesse de se détériorer en Irak, a affirmé vendredi 12 juillet à Bagdad, le prince Saddrudin Agha Khan, chargé de coordonner les opérations de secours de l'ONU.

## Les Irakiens victimes de Saddam Hussein

de notre envoyée spéciale

Pour éviter un drame majeur, l'Irak a besoin d'une aide massive que l'ONU ne peut lui fournir et devrait donc pouvoir, sous contrôle international, utiliser ses propres ressources. Telles sont, en résumé, les conclusions auxquelles est parvenue la mission conduite par le prince Saddrudin Agha Khan, délégué du secrétaire général de l'ONU pour l'effort humanitaire dans le Golfe.

«Il est difficile pour les Nations unies de poursuivre sur une longue période le programme d'urgence actuel et les fonds traktiens doivent être utilisés», a affirmé, vendredi 12 juillet, le prince au cours d'une conférence de presse à Bagdad,

ajoutant toutefois: «Il faut trouver une formule pas trop complexe, acceptée par l'Irak et le Conseil de sécurité, qui per-mette une évaluation transparente de ce qui est acheté, livré et la manière dont cela est utilisė.»

Pessimiste, le constat dressé par les experts accompagnant le prince Saddrudin Agha Khan rejoint les avis exprimés par toutes les organisations humanitaires sur place et résumés par une formule d'un dirigeant du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) : « Etranglé, l'Irak s'épuise peu à peu et tombe comme une

FRANÇOISE CHIPAUX Lire la suite et l'article de SERGE MARTI page 4

## Gare à Gribouille!

par Dominique Strauss-Kahn

Depuis cinq ans, une centaine de pays débattent des moyens d'élargir les règles du jeu du com-merce international. Ce qui se dis-cute aujourd'hui entre les Etats signataires de l'Accord général sur le commerce et les droits de douane (GATT), ce sont nos capacités d'exportation de demain en biens et services mais aussi en

En préalable à ces négociations, la mise au point d'une position commune de l'Europe, que la Commission aura pour devoir de Commission aura pour devoir de défendre, donne lieu à d'intenses délégué à l'industrie et délégué à l'industrie et au commerce extérieur.

Une équipe franco-américaine

Les harkis décus .

par le premier ministre

du Québec n'est pas réglé

Découverte sur le cancer du sein

met en évidence une anomalie génétique

Les premières mesures annoncées

n'ont pas convaincu les intéressés

Les initiatives du groupe ECCO

Travail temporaire et insertion

en direction des personnes en difficulté

Douze mois après les violences, le conflit

entre les indiens et la communauté blanche

Lectures lyriques

à la Chartreuse

HEURES LOCALES

■ Villes historiques, villes vivantes. ■ L'agriculture et l'élevage au secours des forêts menacées par le feu. ■ La station d'épuration d'Achères ne sera pas egrandle. ■ Pavillons bleus et sable blanc. ■ Les facteurs aquitains craignent les chiens.

Le sommire complet se trouve page 18

■ Les deux hôpitaux qui ne veulent pas mourir.

Les Mohawks, un an après

trouve dans cette politique un surcroît d'existence : lorsque l'Europe parle, c'est la première puissance commerciale du monde qui s'exprime. Pourtant, le risque est grand que l'Europe s'aligne sur le plus petit dénominateur commun et qu'elle cède aux pressions que l'on exerce sur elle.

Voilà pourquoi le point de vue de la France, que l'ai la charge de défendre avec Jean-Noël Jeanneinvestissements pour les décennes ney, mérite d'être expliqué. Pour relancer le débat, le directeur ront profondément notre niveau de vie. paraissent déséquilibrés au détriment de l'Europe.

Lire la suite page 3

page 7

page 6

page 15

page 5

page 9

pages 11 et 13

s'ouvrir en France un institut de théologie musulmane qui formera des imams et des professeurs d'arabe et de Coran. Sa capacité d'accueil est d'une cenen Europe, implantée près de Château-Chinon (Nièvre), dans

# Les balbutiements de l'islam français

Bientôt une université islamique à Château-Chinon et des rations de viande « hallal » dans les casernes. Mais la communauté musulmane reste dépendante et divisée

par Henri Tinca

A la rentrée de septembre, va taine d'étudiants. Cette université islamique sera la première le château de l'ancienne colonie de vacances de Schlumberger,

gnants compétents, stables, formés en France, et non plus para-chutés depuis l'Algérie, le Maroc ou l'Arabie saoudite, est de plus en plus ressenti dans une communauté de trois millions de fidèles. La formation d'imams français devait être un signe d'indépendance et de maturité. Mais la création de cette univer-

acheté pour 2,5 millions de sité, où les cours seront donnés francs par l'Union des organisa-tions islamiques de France (1).

Le besoin d'imams et d'ensei-gnants compétents, stables, forpied de ceux qui réclamaient . l'ouverture d'un institut français de théologie islamique, en pays concordataire, à Strasbourg.

Lire la suite page 7

(1) L'UOIF, dont le siège est à Paris, fédère quelques dizaines d'associations musulmanes dans toute la France.

## Les romans noirs de vos nuits blanches HOWARD ENGEL Benny Cooperman détective privé HOWARD ENGEL Un privé dans les Algonquins K.C. CONSTANTINE Un homme exaspérant michèle LESBRE La belle inutile

**Editions du Rocher** 

### En Polynésie française Démission de M. Gaston Flosse

La crise sociale qui affecte la Polynésie française se dou-ble d'une nouvelle crise poli-tique. M. Gaston Flosse a, en ffet, décidé, samedi matin 13 juillet, de se retirer de la présidence du gouvernement territorial qu'il occupalt depuis les élections du 17 mars. L'ancien secrétaire d'Etat avait été obligé, jeudi, d'annuler, sous la pression des organisations syndicales, les taxes fiscales qu'il avait instituées pour remédier au déficit budgétaire du territoire. Il avait accusé ses opposants locaux de « tenter de reprendre dans la rue le pouvoir que les électeurs leur ont ôté en mers».

Impliqué dans différentes ∢affaires », M. Flosse avait bénéficié de plusieurs nonfieux jusqu'à l'annonce de sa comparation en correctionnelle en décembre prochain pour « ingérence et trafic d'influence» et d'une nouvelle inculpation pour le même motif.

Lire nos informations

A L'ÉTRANGER: Algale, 4.50 DA; Marce, 8 DH; Turisia, 750 m; Alternague, 2.50 DM; Authors, 25 SCA; Belgique, 40 FB; Canada, 2.25 \$ CAN; Antibes/Réunion, 9 F; Chard Noire, 465 F CFA; Denament, 14 KRD; Espagne, 190 PTA; G.B., 35 D.; Grèce, 220 DR; Irlande, 1.20 £; Italia, 2 200 L; Luxembourg, 42 FL; Norvège, 14 KRN; Pays-Ses, 2,75 FL; Portugal, 170 ESC; Sénégal 450 F CFA; Suède, 15 KRS; Suisse, 1,90 FS; USA (NY), 2 \$; USA (others), 2,50 \$.

La recherche des corps dans la forêt de La Garde-Freinet

N ce temps-là aussi, les « affaires » ne manquaient pas. A Marseille, elles n'en finissaient pas de se succéder au lendemain de l'élection présidentielle de 1981. Le 21 octobre, le juge d'instruction Pierre Michel allait tomber sous les balles de mercenaires du milieu. En mars 1982, on n'en finirait pas de dis-serter sur la mort de René Lucet, directeur de la caisse primaire d'as-surance-maladie, en vive opposition avec son ministre de tutelle de 'époque, M. Nicole Questiaux., Mais le plus extraordinaire, le plus stupéfiant dans l'horreur restait bien ce massacre du 19 juillet 1981, six assassinats commis de sang-froid dans une bastide du lotissement de la Douronne, proche du village d'Auriol, dans la cam-pagne marseillaise. Car en recher-chant d'abord les auteurs de ces crimes, ensuite leurs raisons, on allait mettre au jour non seule les rouages d'une section locale du Service d'action civique (SAC), organisme lié au RPR, mais aussi la nature disparate et médiocre de ceux qui, en cette ville du moins, en étaient les membres, et, plus encore, les soupçons et les haines

La tuerie d'Auriol n'aurait pa dû être une tuerie. Mais si le «commando» qui opera dans la nuit du 18 au 19 juillet 1981 ne venait pas à la Douronne pour massacrer une famille, la « mission» dont il avait la charge n'en avait pas moins pour objet de avait pas moins pour objet de s'emparer, en vue d'un interroga-toire suivi de mise à mort, du pro-priétaire des lieux. Il s'appelait Jac-ques Massié. Policier en exercice, il était aussi le chef local du SAC marseillais, en conflit ouvert depuis plusieurs mois avec un autre responsable de l'organisation, Jean-Jo-seph Maria. Soupçonné de double jeu mais aussi de malversations, il savait qu'une conjuration se nouait contre lui. Lionel Collard, un fidèle de Maria, ancien parachutiste, avait déjà dit, négligenment, que Massié était « programmé ». Cela signifiait qu'il n'en avait plus pour longtemps à vivre. Déjà, il avait fait l'objet de surveillances, de «repérages». Ceux qui avaient été chargés de ce «travail», Jean-Bruno Finochietti, instituteur de son état et aimé de ses élèves, Didier Campana, Jean-François Massoni et Ange Poletti, trois pos-tiers syndiqués à la CGT ou à la de gêne. Jusqu'à présent, le SAC ne les avait guère employés à d'au-tres tâches que des collages d'af-fiches en période d'élections, une participation à des réunions ou des repas achevés par des tirs tous azi-muts dans la nuit provençale. Sou-dain, c'était l'action, la réalisation

Savaient-ils pourquoi Massié, un des leurs et même longtemps leur patron, avait pu devenir ainsi un homme à abattre? Ce qui se disait de lui depuis quelques mois les y aidait. C'était à qui, dans les réinions, dénoncerait cette « planche pourrie », ce « gars qui parle beau-coup mais n'agit jamais ». Au fil des mois, Jacques Massié était devenu le chef qui s'approprie les cotisations, passe des contrats avec des entreprises en proie à des crises sociales, propose, moyennant finances, des équipes de briseurs de grève et empoche dans l'affaire sa quote-part, sans pour autant four-nir les hommes proposés.

des rêves et des fantasmes.

1980, avait été nommé élève inspecteur de la police nationale de Cannes-Ecluse en Seine-et-Marne, ce qui l'éloignait momentanément de Marseille. Pour le remplacer à la tête du SAC local, Pierre Debi-zet, secrétaire général de l'organisa-tion, avait choisi Jean-Joseph Maria. Chargé de cet intérim, Maria est un personnage curieux. Il a voulu oublier une vie trop ordinaire à ses yeux de directeur de l'entreprise familiale de peinture fondée par son père. Il ne s'est jamais consolé de n'avoir pas été légionnaire et para. Faute de ce passé, il se le fabrique, fabule. Le simple bidasse qui fit son service à Nancy devient un colonel de paras qui a sauté sur Kolwezi. Cela n'est pas sans effet sur un membre ordimaire du SAC. Maria sera très vite apprécié. Aux yeux de la base, il est, à l'inverse de Massié, l'homme qui redonne au mouvement sa vigueur. Et lui, rembourse les

> Le temps des soupçous

A l'approche des élections de 1981, la présidentielle d'abord, les législatives ensuite, le climat n'en continue pas moins de se détériorer. Comme d'autres, le SAC marseillais mesura les chances qu'avait cette fois la gauche. Certains souhaitaient sa victoire. Ainsi s'assouviraient leurs rêves de clandestinité et même de baroud, entretenus jusque là par la lecture de *B comme* barbouses, livre dont Jacques Massié avait fait une bible.

Mais Massié restait-il encore un homme sur? Que ferait cet opportuniste en cas de victoire de la gauche? On l'avait déjà vu frayer avec l'UDF. Il était bien capable de se montrer encore plus judas, d'aller raconter aux socialistes marseillais tout ou partie de ce qu'il savait des activités de sa section du SAC. Ainsi pouvait-il devenir dan-gereux, livrer les secrets de certains attentats attribués au FLNC ou à des organisations gauchistes, en fait montés par le SAC marseillais.

nir les hommes proposés.

C'est ce Massié-là, déjà chargé de mauvaise réputation, qui, en sés de la tuerie, Maria lui-même

dira: « Oui, je lui reprochais des fréquentations socialistes. On n'a pas le droit de voir l'adversaire politique quand on se trouve à un cer-tain niveau d'engagement.»

bien dit qu'il ne s'agissait pas d'une

vengeance mais de l'exécution d'un

ordre venu d'un niveau supérieur.»

l'équipe vole une camionnette à Aix-en-Provence. Le 18 juillet, à

bord de ce véhicule et d'une R.5, ils arrivent à 15 heures au-dessus

de la bastide de Jacques Massié. Ils sont armés : fusils, revolvers, cou-teaux, gaz paralysant, masques de chirurgien, cordelettes. A la jumelle

Ce qu'ils ne savent pas, c'est que

Quelques jours plus tard.

De cette méfiance, devenue hos-tilité, Jacques Massié n'ignorait rien. Le 26 avril 1981, après qu'il eut diné sur le Vieux-Port avec Maria, il s'était apperçu, reatrant à la Douronne, qu'une moto le suivait. Un coup de feu avait été tiré peu agrès sur sa voiture. Pour lui, tout devenait simple : Maria et Collard - ce dernier ancien para-chutiste authentique, - marchant la main dans la main, avaient décidé

Massié n'est pas chez hri, qu'il est parti pour Orange. Quand ils font irruption dans la maison, c'est pour y découvrir, attablées pour un repas de famille, cinq personnes : Marie-Dominique Massié, l'épouse, Dès lors, il fut sans cesse sur le qui-vive, ne faisant plus un pas sans arme. Il a dit à Maria, et sa belle-mère, son bear-père, l'en-fant des Massié, Alexandre, qui a sept ans, et un ami. Que faire? Marie-Dominique connaît certains des arrivants. Elle les à vus. Le publiquement, de quoi il le soup-conne. Maria a mal supporté cette accusation, mais il a pour le soute-nir le plus grand nombre des « compagnons ». Le conflit entre les deux hommes devient tel que « commando » ne traîne pas. U force sera d'en saisir Paris. Paris, cela veut dire Pierre Debizet. Masneutralise les cinq personnes en les aspergeant de gaz soportique. Il les rassemble dans une pièce du presié pense qu'il a encore la faveur mier étage, les ligote, et attend. Cela dure trois heures. Vers Marseille, en tout cas, il se sent de 18 heures, Lionel Collard, qui est le chef, a décidé. « Il faut les exé-cuter. » « Tous ? » « Tous. » plus en plus isolé. Le temps n'est plus où l'on pouvait faire interromnre une procédure ouverte un jour Alors tous ont été descendus de contre Lionel Collard et l'étage. Au bas de l'escalier, Col-lard, un lacet à la main, les a deux autres membres du SAC arrêtés en possession d'un poste étranglés l'un après l'autre. Le der-nier fut Alexandre, l'enfant de sept etteur, de documents concern des statues étrusques et d'un plan indiquant les sondes et mesures de ans. C'est Finochietti, l'instituteur modèle, qui l'a pris dans ses bras. C'est Poletti qui l'a frappé le presurveillance de banques et de bureaux de poste. L'époque est pas-sée où Jacques Massié posait des micros dans une chambre d'hôtel de Toulon où séjournait un envoyé de Paris dont on se méfiait. Ce temps-là, les jeunes ou les nou-veaux du SAC en avaient été marqués. On leur parlait de projets d'expéditions au Moyen-Orient

CFDT, le PCF, les gauchistes. Ils furent plus d'un à penser qu'il était bien agréable de se dire qu'« on peut faire le voyou tout en étant couvert ». Une « mission » sans équivoque

contre les Palestiniens ou, plus fré-quemment, d'infiltrer la CGT, la

On n'en était plus là. Les conflits qui agitaient le SAC de Marseille étaient devenus trop violents pour rester ignorés. Maria d'ailleurs, le premier, avait alerté Pierre Debizet. Il lui avait dit ses griefs contre Massié, tant sur sa gestion que sur ses relations. Le 5 mai 1981, Pierre Debizet venait « voir » sur place. Il rencontrait à l'aéroport de Marignane Maria et Yves Destrem, prédécesseur de Massié, mais non ce dernier. Il repartait le jour même convaincu d'avoir « réglé le problème ». Cette venue à Marseille valut au secrétaire général du SAC On n'en était plus là. Les conflits valut au secrétaire général du SAC d'être inculpé et incarcéré aux côtés de Maria, Collard et les autres. Cependant, la chambre d'accusation jugea ensuite qu'il devait bénéficier d'un non-lieu et retrouver une condition de témoin. Entre le 5 mai et le 20 juillet 1981, jour où il apprit la tuerie, Pierre Debizet ne revit aucun des prota-gonistes. Des lors il faut s'en tenir à ce qui put être constaté.

Le 10 juillet, Finochietti, Poletti Massoni et Campana ont été requis, ainsi que Collard, pour une « mission ». Ils ont à surveiller les allées et venues de Massié, à l'intercepter et à s'emparer de tous les documents qu'il détient concernant le SAC. Campana précisera au cours de l'instruction : « On nous a mier à coups de tisonnier, Fino-chietti qui l'a achevé. Un groupe a chargé les corps dans la camion-nette et s'en est allé les enfour dans le Var au fond d'une galerie de mine désaffectée. On les y retrouvera. Quant à Finochietti, Poletti et Campana, ils doivent mener la « mission » à son terme : attendre Massié, s'en saisir et en finir. A 3 heures du matin cette nouvelle sauvagerie fut accomplie.

> Dissolution da SAC

**x** 2

1.3

:01

3.00

27

•

100

8027

**57)** :2" ·

35.4

de la e

1.95

\_..\_يو

Cla \_

šμ.

<u>ت:</u> ;

e en

· -- -

Bully

÷ . B ....

all the Hill branch

ar is mount

91.

950

La tuerie d'Auriol eut deux suites, l'une politique, l'autre judi-ciaire. Politiquement, elle donna à la gauche arrivée au pouvoir une bonne occasion d'exploiter une situation sans que l'autre bord puisse trouver à y redire. Une commission parlementaire d'enquête se pencha sur les activi-tés de ce SAC dont la section de Marseille avait trop bien illustré les méthodes. Le rapport qu'elle établit entraîna un décret de dissolution du mouvement le 3 août 1982.

Indiciairement, une minutieuse

instruction aboutit, trois ans et

neuf mois après le massacre, à un procès public qui occupa la cour d'assises des Bouches-du-Rhône du 22 avril au 17 mai 1985. On y vit Finochietti, Campana, Poletti, Mas-soni, qui plaidaient coupables et invoquaient la peur et la lâcheté. On y entendit Maria et Collard soutenir qu'ils n'étaient pour rien dans ce carnage. Les propos des uns comme des autres firent surtout apparaître leur médiocrité et par là même leur dangerosité. L'arrêt final – réclusion à perpétuité pour Maria, Collard et Poletti, vingt ans pour Finochietti et Campana, quinze pour Massoni - n'était pourtant pas l'essentiel de ce débat. Politique par certains de ses aspects, ce procès s'achevait par un arrêt plus près du droit com-mun que de la politique. Le SAC marseillais y avait été révélé, et il mélait précisément politique et droit commun. Sans la tuerie d'Au-riol, par laquelle il avait sombré corps et biens, l'opinion n'aurait pas pu avoir pareille illustration de ses mœurs. Sans doute, on pouvait s'amuser de la puérilité de certains de ses membres. Mais, au-delà de ces illustrations d'une espionnite sans bornes, il y avait bel et bien la concrétisation de singuliers et inquiétants projets. Il y avait bien, dangereusement mêlés, des affairistes et des repris de justice, des idéologues et des fanatiques, qui tous avaient une singulière conception du « devoir civique » tant invoqué. C'est l'un d'eux, d'ailleurs, qui avait proclamé ce SAC marseillais « véritable panier de

JEAN-MARC THÉOLLEYRE

## Le Monde **ABONNEMENTS VACANCES**

Vous n'étes pas abonné : Renvoyez-nous le bulletin ci-dessous, gné de votre règlement par chèque ou par Carte bleue. Vous êtes déja abonné: Vous n'avez aucun supplément à payer pour que le Monde vous suive en vacances, partout en France métropolitaine. Ren-voyez-nous simplément le bulletin ci-dessous sans oublier d'indiquer votre numéro d'abonné.

| DURÉE<br>———————————————————————————————————— | FRANCE | ÉTRANGER* (vois normale) | Nbre de n≃ |
|-----------------------------------------------|--------|--------------------------|------------|
| 2 semaines                                    | 115 F  | 165 F                    | 13         |
| 3 semaines                                    | 170 F  | 24E E                    | 40         |
| I mois                                        | 21D F  | 310 6                    | 26         |
| 2 mois                                        | 3340 F | EEN E                    | FĀ         |
| 3 mois                                        | 460 F  | 790 F                    | 52<br>78   |

« LE MONDE » ABONNEMENTS 1, place Hubert-Beuve-Méry 94852 lvry-sur-Seine

| F                                                           |
|-------------------------------------------------------------|
| VOTRE ABONNEMENT VACANCES: DURÉE  du au                     |
| VOTRE ADRESSE DE VACANCES :                                 |
| NOM PRÉNOM                                                  |
| Nº RUE                                                      |
| CODE POSTAL VILLE                                           |
| PAYS                                                        |
| VOTRE RÉGLEMENT :      CHÈQUE JOINT D CARTE BLEUE     Nº CB |
| Expire à fin L Signature obligatoire                        |
| VOTRE NUMÉRO D'ABONNÉ (si vous êtes déjà abonné)            |
|                                                             |
| Sur minitel 3615 LEMONDE code ABC                           |
| TEMUNDE COMO ARC                                            |

## Communiqué de France Motors

notre annonce (parution du Mans ne se sont pas le 27 Juin 1991) con- "toutes classées, sans cernant la victoire de exception, à l'arrivée", Mazda aux dernières En réalité, ce sont,

Une erreur s'est glis- depuis 5 ans, les Mazda sée dans le texte de engagées sur le circuit

depuis 1987, dans cette En effet, s'il est vrai épreuve, onze Mazda sur que cette année, cette quatorze qui ont franchi victoire a été acquise le drapeau à damiers, avec 3 voitures au départ dont six classées parmi et 3 voitures à l'arrivée, les dix premières.

0

Œ

6.20 000 F
Principanx associés de la société :
Société civile
« Les Rédacteurs du Monde ».
« Association Beuve-Mére ».
Société anonyme
des lecteurs du Monde.
Le Monde-Entreprises.
M. Jacques Lesourne. gérant.

Le Monde **PUBLICITE** 

Le Monde

RÉDACTION ET SIÈGE SOCIAL 15. RUE FALGUIÈRE,

15, NUE PAUGUERE, 75501 PARIS CEDEX 15 Tél.: (1) 40-65-25-25 Télécopieur: (1) 40-66-25-99 Télex: 206.806 F

ADMINISTRATION:

1. PLACE HUBERT-BEUVE-MÉRY
94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX
Tél.: (1) 40-65-25-25
Télécopieur: (1) 49-60-30-10
Télex: 261.311 F

Edité par la SARL le Monde

Durée de la société :

cent ans a compter du 10 décembre 1944. Capital social : 620 000 F

Jacques Lesourne, président 15-17, rue du Colonel-Pierre-Avia 75902 PARIS CEDEX 15 Tél.: (1) 46-62-72-72 Téles MONDPUB 634 128 F

Teléfax : 46-62-48-73, - Someté filiale du journai le Visade et Régie Presse SA. Imprimene du « Monde » tropo 12, r. M.-Gunsbourg 94853 IVRY Cedex

Reproduction interdite de tout article, sauf accord avec l'administration Commission paritaire des journaux et publications, n° 57 437 ISSN: 0395-2037 PRINTED IN FRANCE

Renseignements sur les microfilms et index du Monde au (1) 40-65-29-33 LE MONDE TÉLÉMATIQUE Composez 36-15 - Tapez LEMONDE ou 36-15 - Tapez LM

ABONNEMENTS
I. PLACE HUBERT-BEUVE-MERY, 94852 IVRY-SUR-SEINE CEDEX. Tél. : (1) 49-60-32-90

| Terif  | FRANCE  | SUISSE<br>BELGIQUE<br>LUXEMB.<br>PAYS-BAS | AUTRES PAYS Tole CONTROLE TO COMPTS CEE avion |
|--------|---------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 3 mois | 460 F   | 572 F                                     | 790 F                                         |
| 6 mets | 890 F   | 1 123 F                                   | I 560 F                                       |
| l 101  | 1 620 F | 2 086 F                                   | 2960 F                                        |

**ÉTRANGER:** par voie aérienne tarif sur demande. Pour vous abonner **RENVOYEZ CE BULLETIN** 

accompagné de votre règlement à l'adresse ci-dessus ou par MINITEL **36-15 LEMONDE** code d'accès ABO

Changements d'adresse définitifs ou provisoires : nos abonnes sont invités : a formuler leur demande deux

### BULLETIN D'ABONNEMENT

**DURÉE CHOISIE** 

3 mois 6 mois

Nom : Prenom: Adresse . .

Code postal ... Localité Pays :

Le Monde Edité per la SARL Le Monde

Rédacteurs en chef

Anciens directeurs :

Comité de direction : Jacques Lescurre, gérant directeur de la publication Bruno Frappet directeur de la rédaction Jacques Guiu directeur de la gestion Manuel Lucbert secrétaire général

mes Ferenczi

Daniel Vernet

Hubert Betwe-Méry (1944-1969) Jacques Fauvet (1969-1982) André Laurens (1982-1985) André Fontaine (1985-1991)

24 h du Mans.

# **ÉTRANGER**

## Le sommet des sept pays industrialisés à Londres et la rencontre avec M. Gorbatchev

Les chefs d'Etat et de gouve nement des sept principaux pays industrialisés (Etats-Unis. Canada, Japon, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni) et le président de la commission des Communautés européennes tiendront leur traditionnelle session annuelle du 15 au 17 juillet à Londres. Dans l'après-midi du 17 juillet, les Sept rencontreront, pour une séance de travail d'environ quatre heures, M. Mikhail Gorbatchev. En route pour Londres, le président George Bush devait faire escale en France et renconfrer M. François Mitterrand à Rambouillet pour s'entretenir notamment des problèmes que pose l'organisation de la défense en

 $\{ \mathbf{h}_{\mathbf{u}_{\mathbf{v}}}\}_{\mathbf{u}_{\mathbf{u}_{\mathbf{v}}}^{(p)}}^{p}$ 

J. V:(

Le projet de réformes économiques présenté par M. Gorbatchev dans une lettre de vingttrois pages adressée aux dirigeants du G7 ne satisfait pas complètement M. Bush. Au cours d'un point de presse donné dans sa résidence de vacances de Kennebunkport (Maine), M. Bush a dit aux journalistes avoir été pleinement informé du contenu de cette lettre. « C'est une lettre fantastique mais nous avons quelques divergences à son sujet»,

Pour sa part, le conseiller de M. Bush pour les questions de M. Gorbatchev comme un panorama « général » du projet soviétique pour passer de l'économie planifiée à l'économie de marché, ajoutant qu'elle contenait des choses que nous avons déià vues ».

## Les experts occidentaux ne sont « pas satisfaits » de l'état des réformes en URSS

M. Bush fait état de « quelques divergences » avec la lettre du président soviétique au G-7

de notre envoyée spéciale Les experts occidentaux venus à Moscou pour une ultime évalua-tion de l'état des réformes écono-miques en URSS avant le sommet du G-7 « ne sont pas satisfaits ». Les experts, ce sont les chefs des groupes d'analyse des quatre institutions chargées par le G-7 l'an dernier d'évaluer l'économie de l'URSS (Banque mondiale, FMI, OCDE et BERD) qui ont participé en début de semaine à un séminaire avec des conseillers de M. Gorbatchev et des représen-tants des banques et ministères

C'est un économiste soviétique ayant assisté à ce séminaire qui en a rapporté les résultats, vendredi 12 juillet, à l'agence non officielle Interfax. A l'en croire, la «non-satisfaction» des experts occidentaux est plutôt un euphémisme : d'une part, ils ont été « effarés par le faible niveau professionnel » de leurs interlocuteurs, « qui ne semblent pas bien comprendre en termes économiques ce qu'ils veu-lent recevoir »; de l'autre, ils ont constaté que les Républiques soviétiques ne sont toujours pas d'accord pour créer un système M. Bush pour les questions de monétaire, fiscal et bancaire uni-sécurité nationale, M. Brent fié. En l'absence d'un tel accord, Scowcroft, a décrit la lettre de ont-ils dit, M. Gorbatchev ne recevra à Londres e rien d'autre que de ragues promesses ».

> Le président soviétique semblait presque résigné à un tel résultat lors d'une conférence de presse, vendredi, au Soviet suprême de l'URSS, où il s'était rendu pour informer le présidium et les chefs des groupes parlementaires -mieux vant tard que jamais - des

parementaires en majorité consci-vateurs, M. Gorbatchev a déclaré une nouvelle fois à la presse : « Le passage de l'URSS à l'économie de marché n'est pas un abandon des idéaux socialistes, c'est au contraire par la démocratie que nous affirmerons les principes du socialisme. » Ce qui n'est sans doute pas le meilleur moyen de bien disposer le FML

Interrogé sur la propriété privée de la terre, à laquelle il se déclarait opposé il y a six mois, le président a répondu qu'il «continue à être favorable en Russie à la jouissance sans limitation de durée de la terre au les appares que desti la terre par les paysans, avec droit de la laisser en héritage ». C'est à dire, si l'on comprend bien, sans droit de la vendre librement. Mais c'est « la société qui doit se prononcer en dernier ressort sur cette question, et les Républiques peuvent décider elles-mêmes ce qui leur convient », a-t-il ajouté.

Pas question de «se mettre à genoux»

Un certain mécanisme est donc en route, mais la dette extérieure a atteint 62 milliards de dollars, les exportations de pétrole chutent et la baisse des importations paralyse les entreprises, alors que l'hyper-inflation a commencé et que la récolte s'annonce mauvaise. Or, quand bien même l'Occident voudrait aider, il ne sait comment s'y prendre, car aucun des plans de réforme élaborés en URSS n'est applicable avant une clarification de la situation politique, des inten-tions et des possibilités de M. Gorbatchev comme de celles

force de l'arme alimentaire, et ce n'est certainement pas l'intérêt des pays du Sud de voir disparaître la pluralité des fournisseurs. Cessons donc de plaider coupable; la Com-munauté est le premier importa-teur mondial de produits agroali-mentaires: si on nous accuse d'être protectionnistes, que dire des autres!

Songeons, en outre, que nous allons construire l'Europe indus-trielle. Les lois du marché en mesureront la croissance et l'équi-libre, mais elles ne suffiront pas à les lui fournir. Les percées curo-péennes dans l'aéronautique ou le spatial, par exemple, sont-elles autre chose que le résultat d'une volonté politique? On sait égale-ment le ucci des programmes ment le succès des programmes Eurèta, qui associent désormais de nombreuses entreprises indusnombreuses entreprises industrielles européennes. Ils sont nés, eux aussi, d'une volonté politique, celle du président de la République française. Heureusement, l'idée d'une politique industrielle commence à faire son chemin à Bruxelles. Mais il ne faudrait pas que ce qui peut naître en Europe demain soit contesté par un changement des règles du jeu international que rien ne justifierait. Le libre-échange doit apporter un air vivifiant à nos entreprises sans transformer l'Europe en courant d'air.

La réciprocité, l'équilibre des coûts et des avantages, la progres-sivité des mesures de libéralisation pour certains secteurs fragiles, le maintien du droit de chacun de mener une politique industrielle et une politique agricole, voilà qui n'est pas réclamer l'inacceptable.

Nons voulons la paix commerciale et nous sommes convaincus que nos partenaires américains, ind tous les malentendus auront été levés, sauront la construire

Mais qu'on ne nous demande pas d'acheter un billet pour une sorte d'anti-Loto où l'Uruguay Round pourrait nous coûter très cher sans nous rapporter grand chose. Certains de nos partenaires européens souhaitent trouver un accord à tout prix. Ils craignent une guerre commerciale larvée en cas d'échec et une montée du protectionnisme. Nous aussi, même s'il convient de rappeler que 'il convient de rappeler que l'Uniguay Round, pour important qu'il soit, n'est pas tout : entre 1986 et 1990, le volume des échanges internationaux s'est accrude 6 % par an, soit 2,5 points de plus que la croissance de la production mondiale, sans qu'on attent trouver un accord au sein de

Mais faire pour autait se jeure, tout céder maintenant par crainte d'avoir à le faire demain? Ni la politique de l'Europe ne peuvent être celle de Gribouille.

DOMINIQUE STRAUSS-KAHN

propositions qu'il compte faire à des Républiques. Déjà prévenu Londres. Il a été approuvé mais, conséquence des réserves de ces parlementaires en majorité conser-le président soviétique a réaffirmé qu'il ne peut compter sur une aide financière massive de l'Occident, le président soviétique a réaffirmé vendredi qu'il ne partait pas à Londres pour «se mettre à genoux et supplier», mais pour proposer «une nouvelle coopération écono-mique». L'URSS vient de modi-fier ses lois pour s'ouvrir aux capi-taux étrangers et offrir ses ressources naturelles en congesressources naturelles en concession, mais « il faut des pas en

retour de l'Occident », a déclaré

M. Gorbatchev.

Concrètement, il a cité la levée Concrètement, il a cité la levée des limitations commerciales héritées de la guerre froide et la poursuite des études lancées en URSS par le FMI et les autres institutions internationales. « Si nous atteignons le degré de compréhension sur lequel je compte, un mécanisme de coopération économique sera créé et des groupes de travail agiront sur la base de cette compréhension politique », a-t-il dit. En clair, ces groupes de travail pourclair, ces groupes de travail pourraient préparer des programmes de réformes économiques conséquents, applicables le jour où les conditions objectives en URSS le permettraient.

Pour l'instant, aucun des deux programmes dont dispose le prési-dent n'est réalisable : le « plan anti-crise » de M. Valentin Pavlov, le premier ministre nommé en janvier dernier, est théoriquement en vigueur; il a été publié le 10 juil-let par les *Izvestia*. En fait, il s'agit surtout d'un aven criant des tirail-lements de l'URSS entre fédération, confédération ou anarchie. Fortement modifié depuis sa pre-mière mouture il y a cinq mois, ce programme a dû intégrer les exi-gences des Républiques depuis le compromis signé avec neuf d'entre elles, le 23 avril, pour préfigurer le futur traité d'union. Par exemple, il laisse aux Républiques le droit de contrôle sur leurs exportations de contrôle sur leurs exportations et préconise non pas la création d'une banque centrale, mais d'un « conseil central des banques », composé des « présidents des ban-ques centrales des Républiques souveraines ».

#### Les vœux pieux du « plan anticrise »

Ce programme, qui ne comporte aucun chiffre, contient une longue série d'injonctions qui sont autant de vœux pieux. Il demande ainsi l'observer « une stricte rigueur budgétaire » et de signer « au second trimestre 1991 » (les dates dépassées n'ont même pas été modifiées) un accord pour délimi-ter la propriété et les compétences, notamment en matière de privatisation, entre l'Union et les Républiques. Ce qui n'est toujours pas

Tel quel, ce « programme » a néanmoins été signé il y a une semaine par dix Républiques – les «Neuf» plus l'Arménie, – mais la Russie et l'Ukraine ont ajouté une note spécifiant qu'elles refusent l'impôt fédéral prévu par le texte et qu'elles verseront une simple quote-part au budget fédéral. Il est ciair que leur signature ne visait qu'à donner une apparence d'ac-cord à la veille du sommet du G7. Le «programme lavlinski» - du nom d'un des jeunes économistes qui avaient élaboré le «plan des 500 jours», enterré en octobre dernier – reprend les grandes lignes du même plan en l'agrémen-tant d'arguments politiques à des-tination de l'Occident. En expli-quant notamment que plus l'Occident attend pour intervenir en URSS, plus cela sera coûteux, alors que de toute façon une telle intervention sera indispensable dans un pays bourré de charges nucléaires, chimiques ou autres : celles-ci doivent en effet être neutralisées ou du moins entretenues pour éviter des catastrophes de

type Tchemobyl, ce qu'un Etat en décomposition n'aura pas les moyens de faire. Ces deux plans à la finalité dif-férente ont servi de base à la « lettre de 23 pages» adressée ven-dredi aux dirigeants des sept pays industrialisés par M. Gorbatchev ce qui a déjà fait dire au président Bush qu'il avait « quelques diver-gences » à son sujet. Son conseiller, Brent Scowcroft, a précisé qu'elle contenait « des choses déjà vues » telles que des projets de privatisa-tion du commerce de détail et de meilleure productivité, mais aussi une réduction de 29 % des dépenses militaires. C'est la pre-mière fois qu'en chiffre apparaît pour le montant de la réduction prévue de ces dépenses, considé-rées comme un des points de

départ de toute réforme en URSS. SOPHIE SHIHAB

## Les chefs d'Etat souhaiteraient encourager Moscou sans lui donner de gages trop précis

LONDRES de notre envoyé spécial

Les débats du sommet seront dominés par la perspective de la rencontre avec M. Gorbatchev. Les Sept, au-delà du message secret qu'il leur a adressé, ne savent pas exactement ce que s'apprête à leur dire et à leur demander le président soviétique. Mais ils sont parfaitement conscients que celui-ci attache beaucoup d'importance à l'exercice

- qui a déjà eu des conséquences non négligeables sur la vie politi-que intérieure soviétique. Leur tâche n'est pas facile: sou-haitant aider M. Gorbatchev et le camp des réformateurs qu'à leurs yeux il continue d'incarner, il leur faut faire en sorte que le numéro un soviétique puisse rentrer à Moscou en présentant les discus-sions de Londres comme un succès. En même temps, la majorité d'entre eux ne souhaitent pas prendre d'engagements trop precis alors que la situation en Union soviétique, notamment l'avenir des relations entre les Républiques et le centre, reste incertaine.

#### Une dynamique d'accompagnement

a accompagnement

«Le débat, moins primaire que
l'an passé à Houston, n'est pas
entre ceux qui veulent faire un chèque et ceux qui ne le veulent pas.
Il est clair que l'économie de marché ne se décrète pas. Ce sera un
processus très long, très difficile,
qui ne sera pas linéaire, continu.
Pace à ce processus long et difficile, il faut une dynamique d'accompagnement. Il faudra aider
l'URSS à s'alder elle-même au fur l'URSS à s'alder elle-même au fur et à mesure, par étapes», expli-quait, à la veille du week-end, M. Anne Lauvergeon, le sherpa français. Des propos qui semblent annoncer des décisions de procé-dure. Les Sept, sachant qu'il s'agit d'une entreprise à long terme, s'emploieraient à organiser sur une base durable leur coopération avec l'URSS. Ils délibéreraient avec M. Gorbatchev de la marche à suivre, l'encourageraient à poursuises démarches pour que l'Union soviétique soit associée aux institutions de Bretton Woods (FMI et Banque mondiale), accep-teraient, le cas échéant, d'étudier le problème du rééchelonnement de la dette soviétique et lui promettraient un concours plus direct... le moment venu, c'est-à-dire lorsqu'un certain nombre de questions préalables auront été

réglées.

M. Jacques Delors, le président de la Commission, cite, dans l'ordre: un règlement en bonne et due forme des relations entre les Républiques et l'Union, la mise en œuvre d'un programme d'assainis-sement conjoncturel et, une fois cela acquis, la poursuite des réformes structurelles. Pour le proche avenir, la Communauté, éventuellement les Etats-Unis, pourrait, en cas de besoin (et, besoin il y aura) s'engager à accroître les livraisons de produits aericoles et alimentaires et à augagricores et animentes et a aug-menter les crédits affectés à l'assis-tance technique. Il reste à voir si M. Gorbatchev, dont l'économie est en pleine débandade – par manque de devises, il a fallu réduire les importations de 40 %, ce qui, accessoirement, aggrave la situation chez les fournisseurs traditionnels ex-membres du Comecon, peut se satisfaire de ce train-train de bon père de famille.

Les Sept pourraient aussi évo-quer le «burden sharing», le par-tage de la charge budgétaire que représentera l'aide à l'URSS. « George Bush est prêt à payer très cher, mais par l'intermédiaire des autres », plaisante un haut fonc-

#### **EN BREF** □ CAMBODGE : des représen-

tants des cinq membres permanents du Conseil de sécurité se rémiront à Pékin. - Le porte-parole du Quai d'Orsay a indiqué, vendredi 12 juillet, qu'une réunion des cinq nbres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU aura lieu à Pékin, au niveau des hauts fonctionnaires, les 18 et 19 juillet, anrès la réunion du Conseil national suprême (CNS) cambodgien, les 16 et 17 juillet. « Cela permettra une bonne coordination entre ce qui se passe entre Cambodgiens au sein du CNS et les Cinq», a indiqué M. Daniel Bernard. -AFP.

o TUNISIE: rejet du pourvoi en cassation des cinq Islamistes ques dans l'Etat du Tamil-Nadu. condamnés à mort. - La cour de

tionnaire de la Commission. Quant au Japon, mécontent de ne pas récupérer les deux îles de l'archipel des Kouriles, qu'il réclame il se montre encore plus circons

La Communauté ne veut pas voir se répéter avec l'URSS ce qui se passe depuis deux ans avec les pays d'Europe centrale et orientale: sous convert de Groupe des 24 (qui rassemble les pays de l'OCDE et les institutions financières internationales), c'est elle qui prend en charge la plus large part de l'effort financier consenti.

#### L'inévitable question agricole En vérité, ces pays, en pleine

phase de restructuration économique, sont inquiets: ils redoutent que l'Occident concentre ses moyens - qu'ils savent limités -sur l'URSS et les abandonne à leur sort. Les Sept chercheront probablement à les rassurer, mais comment? Parce que, précisément, ils n'ouvrent que chichement les cordons de leur bourse et n'ont pas l'intention de le faire davan-tage, les Etats-Unis mettront l'accent sur l'accès au marché. « l'i convient, expliqueront-ils en pointant un doigt accusateur sur la Communauté, d'acheter d'avantage de produits agricoles, de textiles, de charbon, d'acier, aux pays de l'Est ». Un langage d'autant plus facile à tenir que, la proximité aidant, les surplus d'exportations de l'Europe orientale que, faute de devises, l'URSS n'achète plus, se déversent en priorité sur les marchés des Douze. La Commission de Bruxelles est convaincue qu'effectivement il faudra aller plus loin en matière commerciale. Mais elle reconnaît que c'est là un thème difficile. Il est au centre des négociations engagées par les Douze avec la Pologne, la Hongrie et la Tchécoslovaquie afin de clure des *« accords européens* », sorte de super-traités d'association. La Communauté n'est pas invi-

produits agricoles de l'Europe de l'Est; les États-Unis et le Canada reviennent à la charge et lui réclament sur ce terrain un geste signi-ficatif pour débloquer l'Uruguay répétition de ce qui s'était passé l'an dernier à Houston, vers de nouvelles attaques virulentes contre la politique agricole commune? «La diplomatie du mégaphone a des limites. La Communauté est prête à s'engager dans une réforme de sa politique agricole qui devrait faciliter la négociation internationale. Ce serait une erreur de préci-piter cette évolution», indique-t-on un peu sèchement à Bruxelles. Apparemment, à Paris, on sime-rait bien étuder, ou au moins dif-férer, ce débat. «Il est effective-ment souhaitable de terminer l'Uruguay Round à la fin de l'an-née. Il faudrait arrêter de se focali-ser sur l'agriculture et faire des progrès sur les autres grands dos-siers, l'accès au marché, la pro-priété industrielle, les services », notait vendredi M™ Lauvergeon, Les chances qu'elle soit entendue sont limitées.

Les débats sur la situation conjoncturelle internationale, sur l'énergie, sur l'environnement, ceux qui entoureront la mise au point de la déclaration politique, ne devraient être l'occasion ni de surprises ni de percées sérieuses, a moins qu'un regain de tension en Yougoslavie ne vienne bouleverser

PHILIPPE LEMAITRE

cassation a rejeté, vendredi 12 juillet, le pourvoi de cinq isla-mistes condamnés à mort. Ces intégristes, qui ne peuvent plus

espérer qu'une grâce présidentielle, appartiennent au mouvement Ennahdha. Ils ont été condamnés pour l'attaque et l'incendie, il y a cinq mois, d'une permanence, à Tunis, du parti au pouvoir, ainsi que pour le meurtre du gardien du local - (AFP.)

□ INDE : explosion meurtrière dans une usine de feux d'artifice. -Au moins 37 personnes, pour la plupart des enfants et des femmes, ont été tuées et 70 autres blessées, vendredi [2 juillet, dans une explosion survenue à l'intérieur d'une usine de pièces pyrotechni-- (AFP.)

# Gare à Gribouille!

Sur ces bases, on nous presse

Que l'on me comprenne bien : de l'on me comprenne bien; la France comme ses partenaires sonhaite que l'Uruguay Round se conclue, si possible, avant la fin de l'année. Ce serait une immeuse déception de voir s'enliser ou se rompre des négociations qui protègent le monde contre des guerres commerciales coûtenses pour tous. C'est notre sentiment et c'est

aussi notre interêt. La France est le second exportateur mondial de services. Elle est au premier chef services. Elle est au premier cher concernée par la protection des marques, appellations d'origine ou droits d'auteurs. Par ailleurs, les entreprises françaises ont massivement investi à l'étranger ces dernières années. Aussi, sur tous les nouveaux sujets abordés par le GATT (services, propriété intellectuelle, investissements), avons-nous proferée manifeste à aboutir à un intérêt manifeste à aboutir à

un accord. Plus généralement, la France, Plus généralement, la France, quairième exportateur et troisième importateur mondial, ne peut se satisfaire d'un quelconque repli sur soi. De plus, l'Europe des Douze, engagée dans la grande aventure du marché unique, offre à nos partenaires extérieurs un marché sans équivalent, débarrassé de tout obstacle à la circulation des biens ou à la liberté d'établissement. Ce n'est pas la situation partout. à la liberté d'établissement. Ce n'est pas la situation partout. Ainsi les Etats-Unis, lorsqu'ils négocient des concessions dans le cadre du GATT, prétendent ne pas engager leurs Etats fédérés, qui peuvent maintenir des obstacles à la libre concurrence et vider de leur sens les concessions faites par leur Etat fédéral! C'est dire combien le discours sur la forteresse Europe est mal venu; c'est dire aussi que l'Europe, qui a beaucoup offert à ses partenaires, est en droit maintenant de recevoir. Son droit maintenant de recevoir. Son intérêt est donc de conclure.

Mais on continue d'exiger toujours plus des Douze. Cela peut-il durer? Je ne le crois pas.

A STATE OF THE STA

#### Des sacrifices pour aboutir

La proposition communautaire La proposition communautaire sur la réduction des droits de douane, qui concerne tous les secteurs de notre industric, a été très ambitieuse. Mais les réponses des autres pays ont été si décevantes que nous devons maintenant revoir notre projet à la baisse. Quant à l'agriculture, l'Europe n'a pas à rougir des propositions pas à rougir des propositions qu'elle fit en novembre dernier, et je regrette que la Commission ne les défende plus que du bout des lèvres. La Communauté, contraire-ment aux Etats-Unis, a fixé des objectifs de réduction des subven-tions produit par produit. Pour la

France, cela représenterait quelque 3 milliards de francs d'exportation en moins. Ici encore, nous nous sommes montrés prêts à consentir des excitiests aux absorbits. des sacrifices pour aboutir.

Mais du côté des Etats-Unis, venue répondre aux demandes européennes. Ils restent inflexibles dans leur refus de démanteler un arsenal législatif qui leur autorise des mesures discriminatoires contraires aux principes généraux du GATT. Ils n'admettent pas de débattre des conséquences à l'ex-portation de leurs subventions dans le domaine agricole et pré-tendent mettre fin à la politique agricole européenne sans renoncer aux avantages qui leur avaient été consentis, en compensation, lors de la mise en œuvre de cette poli-tique. Cet immobilisme américain n'est pas nouveau. Plus nouvelle est, depuis quelques mois, leur offensive dans deux directions.

Tout d'abord, les procédures lancées par les États-Unis contre l'Europe auprès du GATT se sont multipliées. Deux d'entre elles, très multipliées. Deux d'entre elles, très agressives, visent Airbus. Les Etats-Unis n'ont jamais accepté la percée du consortium européen sur les marchés mondiaux. Aujourd'hui, ils engagent des procédures juridiques qui sont de nature à compromettre la qualité des relations commerciales transatlantiques. Souhaitons que, au-delà du juridisme américain, les experts du GATT tiennent compte des réalités économiques, comme celle qui donne aux constructeurs américains 70 % du marché communautaire des avions. Dans ces conditions, sont-ils en mesure de se tions, sont-ils en mesure de se plaindre? Il nous revient de désenpamore i nous revient de désendre fermement le droit de l'Europe de développer son industrie acro-nautique et, quelle que soit l'issue des procédures en cours, nous ne erons bas.

## L'air vivifiant

Ensuite, les Etats-Unis ne veuent avancer sur tous les autres sujets qu'en contrepartie d'un changement préalable et radical de la position européenne sur le dosla position curopeane sur ser agricole. Le but avoué est de réduire substantiellement les exportations de la CEE, et de la France en particulier. Au mois represent du ministère de la particulier de la ministère de la curo de mai, un rapport du ministère de l'agriculture américain faisait miroiter explicitement devant les membres du Congrès une division par deux de nos exportations de

Mais l'enjeu dépasse l'Europe : il serait extrêmement regrettable que les Etats-Unis deviennent l'unique grenier de la planète, tan-dis que l'Europe devrait se satis-faire d'une autosuffisance contrôlée par le GATT. On sait la

du libre-échange

pu trouver un accord an sein du GATT depuis 1986. Certes, nous craignous la pluie et nous espérons le beau temps. Mais faut-il pour autant se jeter à

par Tom King

A réforme des forces armées britanniques exposée dans le Livre blanc paru cette semaine repond aux bouleversemente survenus récemment dans les relations Est-Ouest. L'abolition du nacte de Varsovia ce mois-c en témoigne éloquemment. Avec le changement complet en Europe de l'Est. le retrait des forces soviétiques notamment, nous avons en face de nous un million d'hommes en moins qu'il y a deux ans. C'est un changement considérable, qui nous ouvre des possibilités mais comporte aussi des dangers que mettent en lumière les événements de Yougoslavie. La paix et la stabilité à long terme ne sont pas encore choses acquises sur notre continent.

La réflexion de la Grande-Bretagne en matière de défense part d'une double perspective dans l'OTAN et dans l'Europe, que partagent nos partenaires. Réunis en juin à Copenhague, les seize ministres des affaires étrangères de l'OTAN ont prociamé que celle-ci avait un rôle-clé à jouer dans la sécurité en Europe, et ont également réservé un accueil favorable aux progrès réalisés par les Douze sur la voie d'une politique étrangère et de sécurité commune. Ceux des pays membres de l'UEO se sont entendus, parailèlement, pour faire de cette instance la composante-défense d'une Europe mieux intégrée. Quant au Conseil de l'Europe, il a tenu à souligner combien le renforcement de l'identité européenne de défense viendrait conforter l'ailiance atlantique.

#### La force de réaction rapide

L'esquisse de restructuration des forces élaborée par les ministres de la défense de l'OTAN en mai, cadre avec le schéma retenu. Nous pouvons élaguer nos structures de défense et alléger nos effectifs. Encore faut-il leur rendre mieux aptes à réagir à un large éventail de scénarios. Nous avons décidé à cet effet de panacher forces de réaction rapide. corps de bataille principal et unités de renfort. La Grande-Bretagne est plus particulièrement concernée par les forces de réaction rapide, puisque tel est l'essentiel de la contribution de l'armée britannique à l'OTAN.

Ces forces de réaction rapide sont une nouveauté dans la réflexion de l'OTAN. Elles découient en bonne logique d'une même perception de la stratégie à adopter pour l'alliance, et de la décision spécifique des seize pays membres de se doter de forces souples, mobiles et multinationales. Elles ont pour rôle de

géographique à défendre ni en Elles sont, par ailleurs, tout à fait competibles avec la mise en place d'une identité européenne de sécurité. Leur caractère multinational traduit la volonté de

défendre le territoire couvert par

l'OTAN. Il ne s'agit pas d'un

corps expéditionnaire appelé à

intervenir en dehors de l'Eurone -

et elles n'élargissent le rôle de

l'OTAN ni en termes d'espace

l'OTAN d'agir collectivement, et leur donne une puissance supérieure à celle que pourrait mettre en œuvre chaque nation, isolément. Mais leurs composantes nationales restent mobilisables séparément, et combinables avec d'autres forces extérieures à la structure militaire intégrée. Enfin, le dispositif de commandement de ; l'OTAN dans lequel elles s'insèrent ne signifie pas plus une perte de contrôle politique qu'il ne les rend indisponibles pour des besoins nationaux ou européens. Elles n'hypothèquent en rien les possibilités pour l'Europe de se doter d'un rôle en matière de

La Grande-Bretagne a d'ailleurs déjà indiqué comment une identité européenne de défense pourrait se mettre en place au sein de l'UEO, qui viendrait conforter l'OTAN et donner corps aux aspirations européennes. Coordonnés au sein de l'UEO, les pays d'Europe auraient plus de poids à l'OTAN. Une force de réaction rapide pourrait être constituée pour préserver les intérêts européens - en dehors du théâtre Europe, il s'entend - et compléter le rôle de l'OTAN. Elle en serait distincte, et forte de son propre dispositif de planification et de commandement. Elle ferait appel tant à des éléments relevant de la structure OTAN qu'à des unités nationales extérieures.

Nous avons encore du chemin à parcourir pour donner un sens concret à une identité européenne de défense articulée autour de l'UEO, et pour en faire le vrai complément de l'OTAN et le corollaire de la marche de l'Europe vers une union politique plus étroite. De même, la restructuration du commandement et des forces de l'OTAN n'est pas encore achevée. Les deux processus doivent aller de pair d'ici les réunions au sommet de l'OTAN et du Conseil européen de la fin de l'année. A mesure que se mettront en place les idées, il importe plus que tout que la France et la Grande-Bretagne - les deux puissances nucléaires européennes de l'alliance - se comprennent mutuellement et fassent ensemble

M. Tom King est ministre de la défense de Grande-Bretagne.

### A Washington

#### Les discussions sur le traité START n'ont toujours pas abouti

Le chef de la diplomatie soviétique, M. Alexandre Bessmertnykh, et son homologue américain, M. James Baker, n'ont pas réussi vendredi 12 juillet, à Washington, à conclure les négociations sur le traité de réduction des arsenaux stratégiques START (le Monde du 13 juillet).

Les discussions, portant en particulier sur trois questions très techniques qui bioquent la conclu-sion du traité, devaient reprendre samedi, pour la troisième journée consécutive. Un haut responsable américain a estimé que les négociations pourraient s'achever samedi. Il est également possible que la conclusion de l'accord final soit laissée aux présidents Bush et Gorbatchev, qui doivent se ren-contrer le 17 juillet à Londres, en marge du sommet des Sept. -

## DEMAIN NOTRE SUPPLEMENT

Le Monde ÉCONOMIQUES

Nomination d'ambassadeur

## M. François Plaisant à Berne

M. François Plaisant a été nommé ambassadeur à Berne, en remplacement de M. Philippe Cuvillier nommé à Rome.

Cuvillier nommé à Rome.

(Né le 22 juin 1932, M. François Plaisant est diplômé de l'Institut d'études politiques et ancien élève de l'ENA. Il a été détaché auprès du ministre d'Etat chargé des affaires algéricanes de 1960 à 1964. Après avoir été en poste à Bruxelles, puis à Bonn et à Genève, il a été ministre conseiller à Washington (1980-1981), ambassadeur à Pretoria (1981-1984), directeur d'Europe à l'administration centrale (1984-1987) et ambassadeur à Athènes (1987-1989). Depuis 1989, il était ambassadeur, représentant de la France aux négociations sur les forces armées classiques et sur les mesures de confiance et de sécurité en mesures de confiance et de sécurité en Europe, à Vienne.]

□ Rencontre entre M. Mitterrand et M. Kohl le 23 juillet en Bavière. – Le président Mitterrand et le chancelier Kohl se rencontreront le 23 juillet à Bad Wiessee, dans les Alpes bavaroises, a annoncé l'Elysée vendredi 12 juillet. Cet entretien suivra celui prévu la semaine prochaine, à Londres, en marge du sommet des Sept.

## PROCHE-ORIENT

Menaçant de bombarder les installations nucléaires en Irak

## Les Etats-Unis mettent en place une force alliée « de déploiement rapide » en Turquie

Washington, Paris et Londres ont mis en garde l'Irak, vendredi 12 iuillet. le menaçant implicitement de représailles en cas de non-respect des obligations de l'ONU. Le président George Bush a approuvé une liste de postes de mandement et de centres de contrôle irakiens susceptibles d'être bombardés par l'aviation américaine si Bagdad refuse d'anpliquer la résolution 687 sur la destruction de son matériel nucléaire. De son côté, la France a annoncé le maintien dans la

«au niveau approprié». humanitaire poursuivie par les Nations unies et les organisations non gouvernementales présentes dans la zone ne sera toléré », précise le communiqué de l'Elysée. La mise en garde conjointe des alliés fait suite à des discussions par téléphone, jeudi, entre le président Bush, le président Mitterrand et le premier ministre britannique, M. John Major.

juillet que les forces militaires alliées mises en place au mois de mai dernier dans le nord de l'Irak pour protéger la population kurde des représailles de Bagdad, avaient commencé à se retirer de cette

zone; l'opération devrait s'achever le 15 juillet. Estimant que la situation humanitaire qui avait justifié cette présence militaire de la coalition s'est « améliorée », M. Pete Williams, le porte-parole du dépar-tement de la défense, a toutefois précisé que la coalition continuerégion d'une présence militaire rait à surveiller la situation et que le retrait des quelque 3 300 militaires alliés encore présents dans le nord de l'Irak s'accompagne de la mise en place d'une « force de déploiement rapide » installée « à proximité» et destinée à garantir sécurité des réfugiés. M. Williams a refusé de préciser

si elle serait installée en Turquie, mais selon certaines sources proches du Pentagone, cette force d'environ 2 500 à 3 000 hommes, assurée d'une couverture sérienne composée de chasseurs et d'héli-coptères de combat et regroupant

de notre correspondant

Le Pentagone a annoncé le

des contingents provenant de huit pays (Etats-Unis, Grande-Bretagne, France, Turquie, Italie, Espagne, Belgique et Pays-Bos) serait effectivement installée dans la partie est de la Turquie, à proximité de la frontière irakienne de façon à « pouvoir répondre militairement à toute action irakienne qui perturberait la paix».

#### Rénnion du Conseil de sécurité le 15 juillet

Cette opération fait suite à la visite récemment effectuée en Turquie par le sous-secrétaire à la défense, M. Paul Wolfowitz, afin d'obtenir d'Ankara l'accord permettant de faire stationner des troupes étrangères dans ce pays. Le porte-parole du Pentagone a indiqué, par ailleurs, que l'armée de Bagdad, les forces de police et les gardes frontières irakiens, devaient continuer à éviter la zone de sécurité délimitée par la coali-tion. De même, «aucun avion ou hélicoptère irakien ne sera autorisé à survoler une portion de territoire située au nord du 36 parallèle» « zone de sécurité»), a-t-il ajouté.

Selon certaines sources proches de l'administration, le président

La question du contrôle des

Bush aurait approuvé une liste d'une vingtaine d'objectifs mili-taires situés en territoire irakien qui pourraient être bombardés si Bagdad ne se conforme pas à l'en-semble des dispositions prévues par la résolution 687 du Conseil de sécurité et prévoyant notam-ment la destruction totale de ses équipements nucléaires (le Monde du 13 juillet) dont l'existence a été confirmée par une mission spéciale de l'ONU. Le chef de cette mission, l'ambassadeur suédois Rolf Ekeus, présentera son rapport le lundi 15 juillet devant le Conseil de compresse l'acceptant le Conseil de sécurité. Une communication jugée déterminante par l'administration americaine et par les membres du Conseil après les informations selon lesquelles Bagdad a

80.5

In members pro-

11 12

i.

Stiples.

13 | IS

Walley J

taire ne fait plus de doute. A quelques heures de la réunion du Conseil de sécurité, le ton était à la fermeté parmi les cinq membres permanents. Sans qu'il soit action militaire contre l'Irak. même si elle est implicitement autorisée par les précédentes résolutions votées par le Conseil.

volontairement dissimulé les

détails d'un important programme

nucléaire dont le caractère mili-

**SERGE MARTI** 

## Victimes de Saddam Hussein

L'effort fait juste après la guerre pour réhabiliter une partie des services essentiels, comme l'eau ou l'électricité, a atteint son sommet et, sans pièces de rechange, sans maintenance, les choses ne peuvent que se dégrader de nouveau, déclarent encore les experts. «Le bricolage de génie que nous avons constaté, affirme un spécialiste de l'énergie, auses limites. Ils ont cannibalisé pour remettre en marche l'électricité, mais tout tourne à plein régime et la moindre défaillance n'est

plus réparable.» Sans vouloir faire du catastro phisme, un responsable de l'ONU affirme: « Quand le CICR annonce pour octobre un déficit alimentaire grave, c'est sérieux. Or, l'aide humanitaire ne pourra pas combler le déficit de 4 mil-liards de dollars d'importations de vivres que l'Irak dépensait chaque année.»

La situation est identique dans le domaine médical, où toutes les aides confondues atteignent moins de 50 millions de dollars pour un pays qui importait annuellement pour près de 500 millions de dollars de médi-caments et de matériel médical léger. On ne soigne plus que les urgences. Les cas de choléra, de typhoïde, se multiplient. Les médecins craignent la recrudescence de la rougeole, mortelle en cas de malnutration; or, celle-ci touche de plus en plus les

Face à ce bilan, l'effort néces-Face à ce bilan, l'emon neces-saire, qui ne peut qu'augmenter – les possibilités locales diminuant – dépasse de loin les capacités financières et même humaines de l'ONU ainsi que des ONG (organisations non gouvernementales).
Comme le souligne un délégué, a c'est du délire d'assister un pays solvable quand l'Ethiopie et le Soudan crèvent de faim. Le main-tien complet des sanctions conduit à une impasse totale ». « Les

sanctions, a affirmé d'autre part le prince Saddrudin, n'ont jamais eu pour objectif de faire souffrir le peuple irakien. » Reste aussi, a-t-il dit, «qu'il est difficile de séparer l'aide humanitaire d'urgence de la réhabilitation à long terme du pays ». « Fournir des générateurs à pétrole pour un hôpital, c'est bien. Mais ne serait-ce pas mieux de permettre l'acquisition de pièces de rechange pour une centrale électrique plus fiable?», estime ainsi un ingé-

#### « Réglez votre compte avec Saddam »

Chacun a bien conscience qu'une levée partielle de l'em-bargo financier sur l'Irak ouvre la porte à une reconstitution du potentiel industriel du pays et qu'il est quasi impossible de qu'il est quasi impossible de «séparer le politique de l'humanitaire», comme l'a demandé l'ancien ambassadeur de Grando-Bretagne en Irak, Sir John Moberley, pour qui « le problème du nucléaire ne devrait pas être lié à la vie des hommes, des femmes et des enfants » des enfants».

Mais l'absence totale de confiance ne facilite pas les choses. Sous le scean de l'anonymat, un haut responsable de la mission de l'ONU déclare : «Le mission de l'ONO dectare: «Le problème, c'est que la confiance relève d'un seul homme qui a déjà manifesté le peu de cas qu'il faisait de ses engagements.» On souligne de source diplomatique à Bagdad que la tendance à l'ascurplissement des repetitors e été. souplissement des sanctions a été complètement remise en cause par la mauvaise foi et la volonté de dissimulation montrées par l'Irak dans l'affaire du nucléaire. aSi quelqu'un a été malhonnète une fois, vous pouvez le soupçon-ner de l'être toujours, affirme un diplomate, et rien, en l'état actuel, ne peut encourager la communauté internationale à croire ce que disent les dirigeants

fonds que l'Irak a demandé de débloquer, soit par le dégel d'une partie de ses avoirs, soit par la vente d'1,5 milliard de dollars de pétrole, a constitué une pierre d'achoppement dans les discus-sions qu'a eues le prince Saddrudin avec les dirigeants de Bag-dad, dont le vice-premier ministre, M. Tarek Aziz. Si on laissait entendre, dans l'entourage du prince, que l'Irak aurait accepté un contrôle à la source, c'est-à-dire sur les achats, il n'entend pas que l'ONU se substitue à son administration pour la distribution des vivres, «L'Irak n'est pas un vaste camp de réfugiés, c'est une grande nation», aurait déclaré, à la commission M. Tarek Aziz.

Mais, de son côté, l'ONU vou drait être certaine que les aides seront équitablement réparties entre ceux qui en ont besoin, dans toutes les régions, sans discrimination.

La mission du prince Saddrudin, qui doit remettre son rapport au secrétaire général de l'ONU lundi, devrait aboutir à quelques formules pour tenter de résoudre ce qui apparaît comme la quadrature du cercle : trouver un point de rencontre entre la volonté de la communauté intervolonte de la communation internationale – emmenée par les Etats-Unis – de faire plier l'Irak pour un respect total de la résolution 687 – dont les modalités d'application pourraient prendre encore de longs mois - et l'exi-gence irakienne de voir respecter sa souveraineté, déjà sérieuse-ment mise à mal dans le nord du

Cette contradiction rend les Irakiens otages de politiques sur lesquelles ils n'ont aucune prise, ce qui accroît d'autant leur amer-tume et alimente un immense sentiment d'injustice. Effective-ment, les sanctions touchent en priorité les plus démunis et non les cercles dirigeants ou la bour-geoisie d'affaires, dans la mesure geoisse d'anaires, dans la mesure où on trouve tout à Bagdad si on en a les moyens. «Si c'est ce que vous voulez, réglez votre compte avec Saddam Hussein, mais ne nous étranglez pas, confie ainsi un Irakien, nous sommes déjà ses victimes. »

FRANÇOISE CHIPAUX

## Mise en garde française

Voici le texte de la mise en garde adressée, vendredi 12 juillet, à l'Irak par la France - en lieison evec les quatre autres membres permanents du Conseil de sécurité – contre le non respect des obligations imposées par

« Les forces militaires mises en place au nord de l'hak dans le cadre de l'opération humanitaire engagée au profit des populations kurdes à la suine de l'adoption par le Conseil de sécunité de la résolution, 688, à l'assistant de la Ferrie de la conseil de secunité de la résolution, 688, à l'assistant de la Ferrie de la conseil de l'initiative de la France, ont maintenant rempli leur mission. Les réfugiés kurdes en Turquie ont, dans leur quasitotalité, regagné l'Irak; du côté iranien, la majorité d'en-tre eux ont fait de même. Le redéploiement du contingent français est donc maintenant possible. L'opération humanirité des Nations unies.

> La vigilance continue, toutefois, de s'imposer au sujet du comportement des autorités irakiennes. La France a donc adressé, en laison avec ses partenaires, les mises en garde appro-priées. Aucun obstacle à l'action humanitaire poursui-via par les Nations unles et les organisations non gouvernementales présentes dans la zone, ne sera toléré.

» Conformément aux dispositions des résolutions pertinentes du Conseil de perunentes du Consell de sécurité et, notamment, de la résolution 688, la France prendra les initiatives qu'appelleraient le non-respect per l'irak de ses obligations ainsi que toute atteinte aux droits de l'homme. A cet effet, la France maintiendra une présence militaire dans le région au niveau approprié en fisiau niveau approprié en fisi-son avec les autres pays

a Par ailleurs, la France rappelle que le problème des rélugiés kurdes reste préoccupent à la frontière irakoiranienne. Avec ses partenaires de la Communauté autopéenne elle sepontes européenne, elle apportera son concours sur le plan humanitaire aux actions apécifiques que préparent actuellement les Nations unies.

Avant l'invasion du Koweït

## L'ancien ambassadeur américain aurait bien adopté un ton conciliant à Bagdad

Deux sénateurs de l'opposition démocrate ont accusé vendredi l'an-cien ambassadeur des Etats-Unis à Bagdad d'avoir « délibérément trompé le Congrès», en prétendant avoir mis en garde le président irakien Saddam Hussein contre une attaque contre le Koweit (le Monde des 22 mars et 14 mai).

Les sénateurs affirment que son compte rendu de cette rencontre, envoyé au département d'Etat et dont ils ont obtenu une copie, a su

commission sénatoriale des affaires étrangères, M. Claiborne Pell, a demandé su gouvernement pourquoi il n'avait pas rectifié les déclarations du diplomate. Le télégramme reste toujours classé confidentiel et ne peut pas être publié.

Le Washington Post, de son côté, a affirmé vendredi que Mª Glasque avait bien adopté un ton conciliant à l'égard de M. Saddam Hussein lors de leur entretien précédant l'invasion du Koweit. Le journal indicontraire un ton conciliant. Il est d'ailleurs intitulé: «Message d'amitié de Saddam Hussein au président (George) Bush.» Le président de la crise irako-koweïtienne. Dans

sa description de sa rencontre avec M. Hussein le 25 juillet et les recommandations qui l'accompagnent, M= Glaspie indique avoir répété au président irakien que le président George Bush voulait amé-liorer leurs relations et éviter une confrontation, étrit le Post. Elle sy déclare encei repusineme qu'il avdéclare sussi convaincre qu'il n'y aura pas d'invasion du Kowe?t. «L'insistance (de Saddam Hussein) sur son désir d'une solution pacifique est surement sincère », écrit-elle. M= Glaspie avait affirmé, lors d'un témoignage au Congrès, avoir ferme-ment averti M. Hussein de ne pas envahir le Kowell. – (AFP.)



CANADA: un an après le conflit d'Oka entre les Mohawks et la communauté blanche québécoise

La crise indienne n'est toujours pas réglée

## OCEAN INDIEN

MADAGASCAR:

alors que le pays est paralysé par la grève générale

## L'opposition s'est engagée dans la course au pouvoir

Les partis d'opposition, les Eglises chrétiennes et le pouvoir devraient se rencontrer, lundi 15 juillet, pour discuter de la réunion d'une conférence nationale. L'annonce de la formation d'un gouvernement de transition par l'opposition a été reportée de quelques jours.

antananáriyo

de notre envoyé spécial

De tous les partisans d'une conférence nationale, les dirigeants du Conseil des Eglises chrétiennes de Madagascar (FFKM) sont les seuls à ne pas demander le départ du président Didier Ratsiraka, qui paraît, pourtant, inéluctable si l'on en croit la presse d'opposition.

« Notre rôle de médiateur entre les deux parties ne nous permet pas d'exiger le remoi de l'une d'elles », explique le Père Adolphe Razafint-salama, président en exercice du bureau exécutif du FFKM.

Ce déphasage a déjà soumis les Eglises à des critiques qui se sont accentuées après la rencontre, le 10 juillet, entre les chefs religieux et le président. Rencontre dont l'opposition ne voyait pas «l'uti-ité», d'autant plus qu'à l'issue de cette réunion le FFKM a proposé une discussion entre le premier ministre et le Comité des forces vives, qui a, d'emblée, rejeté cette initiative puisqu'elle ne reconnaît plus la légitimité du pouvoir dans

 $x\in \mathbb{R}^{n}$ 

Cet incident a, tout de même, mis en relief l'importance du rôle des Eglises, auxquelles les respon-sables de l'opposition ont réitéré leur soutien. « Ne tirez pas sur le FFKM, s'écrie l'éditorialiste du quotidien Midi-Madagascar, car ce qu'il a fait relève plus d'un excès de zèle que d'un parti pris, et son arbitrage demeure indispensable.»

des risques

Pour les dirigeants du Comité des forces vives, les Églises jouent un rôle d'intermédiaire efficace dans l'épreuve de force qui s'est engagée avec le pouvoir et dont il création, en 1980, du FFKM, qui se voulait avant tout œcuménique, sa «commission sur la vie nationale» s'est penchée sur les pro-blèmes socio-économiques du pays pour conclure à la nécessité d'une concertation nationale. L'opposition, légalisée en janvier 1990, a rapidement adhéré à cette idée en y ajoutant une touche politique.

Les Eglises ne se contentent plus de dire : « Soyons justes », mais dénoncent aussi les injustices du système et des institutions. Cette nouvelle approche a engendré quelques dissensions, notamment au sein de l'aile conservatrice du clergé, qui accepte mal de voir-certains des siens se « compromettre avec la politique». « C'est un risque que nous devons prendre», rétorque un prêtre, proche des théologiens de la libération.

Aujourd'hui, le FFKM se pose en médiateur « engagé», puisqu'il milite pour la tenue d'une conférence nationale et la révision de la Constitution. Il doit, en principe, se réunir, lundi, avec des représentants du pouvoir et de l'opposition au sujet de ces assises, dont les autorités en finalement accenté. autorités ont finalement accepté l'idée après deux jours d'une grève générale très suivie.

La paralysie du pays, depuis le 8 juillet, commence à lasser la population, privée de transports et de liquidités. Dans les quartiers de «Tana», on négocie un crédit chez l'épicier du com alors que, dans les hôtels, les caissiers ne peuvent changer les devises des touristes qu'au compte-gouttes : 100 francs français à chaque opération. Un curé confie néanmoins : « Mes paroissiens sont déterminés. Ils souffrent depuis seize ans, alors ils sont près à souffrir quelques jours de plus pour aboutir au changement.» L'opposition envisage, tout de même, la semain prochaine, une reprise du travail dans le secteur privé, dans les banques et les stations-service, en maintenant la pression par le blocage total de la fonction publi-

L'annonce d'un gouvernement de transition a été repoussée de quelques jours, ce qui laisse deviner des tiraillements parmi les différents partis de l'opposition, lesquels, entrevoyant la fin de «l'ère Raisirala», se placent déjà dans la course au pouvoir. Le chef de l'Etat pourrait jouer de ces divisions. À moins qu'il ne s'efface sions, à moins qu'il ne s'efface avant que les contestataires ne l'y contraignent. C'est la menace que font peser les plus radicaux des opposants, forts du soutien popu-laire que les grèves ont apporté à

En juillet 1990, au Québec, un conflit violent a opposé communautés blanche et amérindienne: un policier a été tué tandis que les Indiens Mohawks, les policiers québé-cois et l'armée se sont heurtés inlassablement durant deux

MONTRÉAL

paraît régié.

mois. Un an plus tard, rien ne

correspondance Des « guerriers » mohawks défendant, Kalashnikov au poing, «leurs» terres ancestrales au bord d'un terrain de golf à neuf trons que la municipalité du village d'Oka (nord-ouest de Montréal) voulait agrandir ; la crise qui couvait depuis longtemps entre les Amérindiens et les autorités du Canada a éclaté sur une note tragique le 11 juillet 1990, lorsque l'un des policiers québécois venus faire évacuer les lieux a été tué par balle. Dans les semaines qui suivirent, la crise divisa le pays tout entier. On redécouvrait le pro-

blème indien, et à l'occasion on

découvrait aussi que beaucoup res-

abandonné son projet, mais les questions soulevées lors de cette spertaculaire explosion de colère sont toujours sans réponse. Le gouvernement fédéral canadien a racheté une partie des terres en litige qu'il n'a toutefois pas encore remises aux intéressés. Ces derniers, divisés, ne se sont mis d'accord que tout récemment sur le mode de désignation du chef qui devra les administrer. Les Mohawks réclament par ailleurs des terres beaucoup plus vastes que celles qu'ils ont obtenues, et ce conflit - comme des centaines d'autres de ce type à travers le Canada – n'est toujours pas réglé. A Oka, les tensions restent vives entre les Amérindiens et les Blancs du village, dont plusieurs maisons avaient été sérieusement endom-magées par des « guerriers » deve-nus casseurs. A ce jour, le gouver-nement québécois à versé plus de 20 millions de dollars canadiens (1) à titre de dédommagement à ces victimes.

peuvent se targuer d'avoir fait

k reculer la municipalité », qui a

On ne saura jamais de façon certaine d'où venait la balle qui a tué le policier : une première enquête n'a pas permis de faire la lumière sur les circonstances de sa

Un an plus tard, les Mohawks mort, et le gouvernement québé-euvent se targuer d'avoir fait cois a refusé de revenir, par le biais d'une enquête plus fouillée, sur des événements qui ont tenu les Canadiens en haleine pendant

> Situation d'argence

Si la Fédération internationale des droits de l'homme a, dans son rapport annuel déposé le 9 juillet, estimé que les droits de l'homme avaient été violés « des deux cotés de la barricade». la section cana-dienne d'Amnesty International s'est de son côté estimée « incapable de conclure» si des Mohawks avaient ou non été maltraités.

La crise d'Oka aura au moins eu le mérite, aux yeux des leaders autochtones, d'accélérer le proces-sus de négociations constitution-nelles, à l'issue duquel les Amérin-diens voudraient obtenir une large autonomie. Sondages et commissions d'enquête montrent qu'une large majorité de Canadiens sont favorables à la reconnaissance des droits des «premiers habitants du pays», et Ottawa entend dorenavant traiter ce dossier de concert avec les autres problèmes constitutionnels (revendications autono-mistes du Québec, réforme du

de l'Ouest notamment), au lieu de le laisser en queue de liste. Le gouvernement canadien a par ail-leurs accepté début juillet que les Amérindiens mènent eux-mêmes une vaste consultation auprès des leurs, afin d'élaborer une liste de propositions constitutionnelles. vient de reconnaître que nous sommes une entile distincte qui a le droit à l'égalité et qui doit se représenter elle-même », a estime M. Ovide Mercredi, nouveau président de l'Assemblée des premières nations qui représente

Si les manifestations de bonne volonté du gouvernement devaient cesser, il faudrait s'attendre à de nouveaux conflits dans le nord québécois, sur les lieux du projet hydro électrique dit «Grande-Ba-leine» de quelque 12 milliards de dollars, auquel les Indiens Cris s'opposent énergiquement. En attendant de procéder à une étude plus approfondie, le gouvernement fédéral vient de retarder le projet de quelques années.

440 000 Amérindiens.

JEAN-ANDRÉ LEBLANC

(i) Le dollar canadien vaut environ 5,38 F.

CHILI: membre de la junte pendant douze ans

## Le général de l'armée de l'air Matthéi se retire

SANTIAGO

de notre correspondant

A la tête de l'armée de l'air depuis 1978, et à ce titre membre de la junte militaire pendant douze ans, le général Fernando Matthéi prendra sa retraite le al juillet. Son successeur, le géné-ral Ramon Vega, a été désigné vendredi 12 juillet, par le prési-dent Patricio Aylwin.

Cinq ans après la prise du pou-voir par les forces armées, le général Gustavo Leigh, commandant en chef de l'aviation et l'un des organisateurs du coup d'Etat de d'un prompt retour à la démocra-tie. Mal lui en prit. Alors soutenu par la marine et les carabiniers, le général Pinochet s'empressa de JEAN HÉIÈNE décapiter par décret l'arme «rebelle». Nommé en remplace-

la chute avait entraîné la démission solidaire de presque tous les membres de son état-major, le général Matthéi fut donc considéré comme une créature du dictateur.

A tort : après avoir observé, pendant les premières années, un silence prudent, le nouveau commandant en chef incarna à son tour la sourde opposition des avia-teurs. Lors du plébiscite de 1988, il fut la première personnalité du gouvernement militaire à reconnaître la victoire du «non», contribuant ainsi à «désactiver» un coup de force planifié par les durs du régime. Après son entrée Patricio Aylwin le pria de rester en place. Il considérait que sa pré-sence à la tête de l'armée de l'air contrecarrerait les projets mena-

cants du général Pinochet. Le président Aylwin n'a pas eu

de l'ancien dictateur, le général Matthéi a multiplié les gestes d'attachement à la démocratie, acceptant même stoïquement, en mars dernier, la publication du rapport des «sages» sur les exactions du régime militaire.

Le général Vega, son successeur, devrait maintenir le cap. Le premier remplacement d'un commandant en chef depuis la passation des pouvoirs témoigne en tout cas de la normalisation croissante des rapports entre civils et militaires. Laisse-t-if présager que le général Pinochet lui-même, âgé de soixante-quinze ans, pourrait pro-chainement accepter de prendre sa retraite? Les garanties qui entoure-raient nécessairement son départ font actuellement l'objet de discrètes négociations entre l'armée et le gouvernement.

#### **EN BREF**

□ COLOMBIE: assassinat de trois «extradables» qui allaient se rendre. – Fernando Ritcher, Juan Carlos Diez, et Jairo Enrique Londono, trois « extradables » du car-tel de la drogue de Medellin qui étaient sur le point de se rendre aux autorités colombiennes ont été trouvés morts, après avoir été enlevés, jeudi 11 juillet. Leurs corps, criblés de balles, ont été déconverts dans une zone rurale au nord-est de la ville. - (AFP.)

n PÉROU: trois ingénieurs japonais assassinés par le Sentier lumineux. – Trois ingénieurs japonais ont été assassinés, vendredi 12 juillet, par un commando du Sentier lumineux qui à fait irruption dans le Centre technique pour vien (CTCH), situé à Huaral, à 120 km au nord de Lima. Les guérilleros maoïstes ont également détruit à la dynamite les installa-tions du centre de recherche fai-GILLES BAUDIN sant deux blessés parmis les tra-vailleurs du CTCH. – (AFP.)

## **EUROPE**

IRLANDE DU NORD : libéré par un tribunal néerlandais

## Un membre présumé de l'IRA est arrêté à Dublin

LONDRES

de notre correspondent

M. Gerard Harte, un membre présumé de l'Armée républicaine presume de l'Armee republicaine irlandaise (lRA), qui avait été acquitté, vendredi 12 juillet, par un tribunal néerlandais et libéré sur-le-champ, a été arrêté le même jour, dans la soirée, à son arrivée à l'aéconort de Dublin M. Harte à l'aéroport de Dublin. M. Harte est soupçonné d'être le responsable de nombreux attentats en Ulster, en République d'Irlande et sur le

Il s'agit d'une affaire qui montre une fois de plus la difficulté, pour des Etats de droit, de traiter le problème du terrorisme politique. Il est évident que M. Harte appar-tient à l'IRA, mais il est pratiquement impossible de le prouver devant un tribunal. Les autorités judiciaires néerlandaises ont donc libéré vendredi après-midi M. Harte ainsi que ses trois cama-rades, Mas Donna Maguire et MM. Sean Hick et Paul Hugues,

tous fortement soupçonnés, là encore sans preuve absolue, d'avoir tué par erreur sur le terri-toire néerlandais, le 2 avril 1990, deux jeunes touristes australiens pris à tort pour des soidats britan-niques en permission.

L'IRA avait présenté ses excuses

aux familles des personnes tuées à Roermond, petite ville des Pays-Bas très fréquentée par les militaires britanniques basés non loin de là en Allemagne. Un tribunal néerlandais avait acquitté il y a une semaine M. Harte, âgé de vingt-sept ans, originaire d'Irlande du Nord, du délit de participation au meurtre des deux Australiens. Il avait été précédemment condamné, pour le même motif, à dix-huit ans de prison. Il vient done d'être lavé, lui et ses trois camarades, de toute accusation. Il a été libéré immédiatement. Les trois autres doivent être extradés vers l'Allemagne, où ils sont

recherchés pour d'autres attentais. DOMINIQUE DHOMBRES

### BULGARIE Adoption d'une nouvelle Constitution

La Bulgarie s'est dotée, vendredi 12 juillet, d'une nouvelle Constitu-tion. Ce document remplace la loi communiste datant de 1971 et institue l'inviolabilité de la propriété pri-vée et la liberté d'opinion. Après la dissolution de l'Assemblée consti-tuante, le président Jeliu Jelev a annoncé que les prochaines élections législatives auront lieu le 29 septem-

Plus de 40 000 sympathisants de l'aile radicale du principal mouve-ment anticommuniste, l'Union des forces démocratiques (UFD), ont manifesté le même jour contre la nouvelle Constitution, estimant qu'un Parlement où les anciens communistes ont la majorité absolue ne pouvait adopter un texte démocra-tique. Prenant la parole devant les manifestants, le président du conseil de coordination national de l'UFD, de coordination national de l'OFO, M. Filip Dimitrov, a appelé les Bulgares à soutenir «par un sit-in permanent» la grève de la faim qu'observent, depuis mercredi 10 juillet, vingt-cinq députés de l'UFD en signe de protestation contre la nouvelle Constitution. – (AFP, AP)

Pour protester contre la répression en Turquie

### Des militants kurdes manifestent en Europe

Une trentaine de manifestants kurdes ont été arrêtés par la police après avoir brièvement occupé l'ambassade de Turquie à Londres, vendredi 12 juillet, en fin de mati-née. Les manifestants, qui avaient forcé l'entrée de l'ambassade en bonsculant les policiers en faction, se sont rendus sans résistance peu après. Ils sont sortis du bâtiment en criant des slogans anti-turcs, tandis que d'autres manifestants brandissaient des pancartes dénon-çant la répression en Turquie.

L'incident n'a fait aucun blessé. Le même jour, une cinquantaine de Kurdes ont occupé, pendant quelques heures, les bureaux d'Amnesty International à Bruxelles et ont accepté d'évacue le bâtiment sans que la police ait e oatmuent sans que la police ait en à intervenir. Toujours vendredi, six personnes ont été arrêtées à Deventer, à l'est des Pays-Bas, lors d'une manifestation d'une soixantaine de Kurdes devant le consulat général de Turquie. Quatre Kurdes et six policiers ont été légèrement blessés. – (AFP, Reuter.)

terre. - Au moins deux personnes

sont mortes et une trentaine d'au-

tres ont été blessées, vendredi

URSS: sous certaines conditions

## Le Parlement approuve le projet de traité d'union

ments des Républiques. Le texte, qui redistribue les pouvoirs entre le Kremlin et les Républiques d'URSS au profit de ces dernières, a été voté à une écrasante majorité.

Les députés recommandent l'insti-tution d'un impôt fédéral directeapparenment, les oeputes tentent aussi de conserver le mot «socialiste» dans la dénomination officielle du pays, alors que le projet de traité propose de rebaptiser l'URSS: «Union des républiques souveraines et soviétiques ».]- (Reuter.)

Le Parlement soviétique a Chambre son désignée par les Par-Le Parlement soviétique a approuvé, vendredi 12 juillet, le projet de nouveau traité d'union de M. Mikhaïl Gorbatchev, mais a assorti son vote de recommandations susceptibles d'irriter les gouvernements des Républiques, Le texte, qui redistribue les pouvoirs entre le redistribue les rainements des Républiques. Ces deux Républiques qui ont accepté de nouveau traité, en particular les plus pouveau traité, en particular les plus pouveau traité d'union de Républiques qui ont accepté de nouveau traité, en particular les plus pouveau traité, en particular les plus puissantes : Russie et Ukraine. Le président de la Fédération de Resser, le redistribue les plus puissantes : Russie et Ukraine. Le président de la Fédération de Russie, la redistribue les pouveau traité, en particular les plus puissantes : Russie et Ukraine. Le président de la Fédération de Russie, la redistribue les pouveau traité, en particular les plus puissantes : Russie et Ukraine. Le président de la Fédération de Russie, la redistribue les pouveau traité, en particular les plus puissantes : Russie et Ukraine. Le président de la Fédération de Russie, la redistribue les pouveau traité, en particular les plus puissantes : Russie et Ukraine. Le président de la Fédération de Russie, la redistribue les pouveau traité d'union de Républiques qui ont accepté de nouveau traité, en particular les plus puissantes de la Fédération de la Fédérati soutenu par l'Ukraine, exige que tous les impôts fédéraux soient percus par les gouvernements des Répu-bliques.

Apparemment, les députés tentent

## **AFRIQUE**

ALGÉRIE

## Manifestations à Alger: un mort

forces de l'ordre.

Selon l'agence de presse APS, soara, près de la frontière avec la Hongrie et la Yougoslavie. Le plafond d'un restaurant s'est écroulé sur deux personnes qui ont été tuées sur le coup, dans le village frontalier de Banloc. – (AFP.)

autres ont été blessées, dans des heurts qui ont opposé, vendredi 12 juillet, près de la mosquée de Kouba, à Alger, avant la prière hebdomadaire, des islamistes aux forces de l'ordes. APS, les incidents ont éclaté quand les forces de l'ordre, voulant empêcher « des tentatives d'occupation des places publiques et d'installation des places publiques et d'installation des places publiques et d'installation d'amplificateurs de son à Kouba » ont desseué des iets de Kouba », ont « essuyé des jets de pierres de la part d'agitateurs étrangers au quartier».

> D'autres incidents ont eu lieu dans les quartiers populaires de proches de celui de Kouba. Une trentaine de personnes ont été interpellées par la police. - (AFP.)



477

### **EN BREF**

Castro en 1992 – Le président cubain, Fidel Castro, a accepté l'invitation qui hii a été faite par les autorités espagnoles de se rendre en Espagne pour y rencontrer le roi Juan Carlos et le président du conseil M. Felipe Gonzalez, du conseil M. Felipe Gonzalez, en juillet 1992, à l'occasion du deuxième sommet ibéro-américain, auton indiqué vendredi 12 juillet a-t-on indiqué vendredi 12 juillet a-t-on indique vendredi 12 juillet a-t-on musque venucui 12 junion de dollars à la Rouma-à Madrid. Il s'agira du premier 100 millions de dollars à la Rouma-woyage en Europe occidentale du me afin de l'aider à s'adapter à

ESPAGNE : visite de Fidel leader cubain depuis son arrivée au pouvoir en janvier 1959. Fidel Castro est attendu au premier sommet entre les pays d'Amérique latine et l'Espagne les 18 et 19 juillet à Guadalajara au Mexique. - (AFP.) . . .

l'économie de marché, a déclaré vendredi 12 juillet le ministre rou-main de l'économie et des finances, M. Eugen Dijmarescu. Ce prêt fait partie d'un plan d'aide de 1 milliard de dollars à Bucarest promis par le groupe des vings-quatre pays indus-trialisés et dont l'application avait

été retardée. - (Reuter.)

D Deux morts et une trentaine de

blessés dans un tremblement de

12 juillet, dans un tremblement de terre dont l'épicentre était situé à 15 kilomètres de la ville de Timi-

ķ.

### A la veille de nouvelles manifestations

## M<sup>me</sup> Cresson annonce une « première série de mesures d'application immédiate» en faveur des anciens harkis

dredi soir 12 juillet par l'hôtel Matignon indique que «le gou-vernement est décidé à faire un effort spécifique» en faveur des anciens harkis et de leurs familles « dans le but de permettre l'intégration sociale de tous p. Il souligne que le ministre des affaires sociales et de l'intégration, M. Jean-Louis Bianco, et le délégué du gouvernement aux rapatriés, M. Maurice Benassayag, présenteront mercredi 17 juillet l'ensemble du dispositif envisagé mals que M- Edith Cresson a arrêté sans délai « une première série de mesures d'application immédiate » dont nous publions cicontre le détail.

4

 I) Mesures visant à une meil-leure reconnaissance et à la promotion de la communauté.

» - Des salles seront consacrée aux harkis dans le mémorial des rapatriés qui va être érigé au fort Saint-Jean à Marseille.

» - Un effort particulier sera développé tant on direction des médies que dans les manuels sco-

» 2) Mesures visant à la formation, l'insertion cocioprofessionnelle et l'emploi.

 » - Les membres de la commu-nauté rapatriée d'origine nord-afri-caine ont naturellement droit à tous les dispositifs administratifs et financiers d'aide à la formation et à l'insertion. Une instruction le rappellera dans les tout prochains jours aux préfets. Ils ont accès, en outre, à des mesures spécifiques

» - 30 éducateurs du contingent où agents de coordination chargés de l'emploi supplémentaires seront mis en place des la prochaine ren-trée scolaire. Ils pourront en outre être chargés de missions d'infor-mation auprès des familles en difficulté. Ils renforceront ainsi les 162 militaires du contingent déjà chargés de cette mission.

» - Le système de bourses spécifiques sera développé et renforcé. En particulier, il sera étendu aux enseignements du second cycle. » - 9,4 millions de francs

seront consacrés à l'aide spécifique à la création d'entreprises. » - Les conventions d'actions socio-éducatives et culturelles seront développées et renforcées. » - Enfin, l'Etat encouragera les

entreprises publiques et les collec-tivités locales – avec lesquelles il passera des conventions – à propo-ser des emplois aux membres de cette communauté, en particulie

» 3) Mesures en faveur des habi-tants des fortes concentrations.

» La résorption et l'aménagement des fortes concentrations ou des derniers sités tels que ceux de Jouques, de Bias et de la Briqueterie d'Amiens seront activement poursuivis en concertation étroite avec les résidents concernés. Dans le cadre de ces opérations, la prime de mobilité sera renforcée.

» 4) Mesures relatives au suren-dettement lié à l'acquisition de logements

» Afin de faire face aux cas de surendettements excessifs liés à l'acquisition de logements, les érudes en cours visent à permettre à un représentant des barkis de siéger, avec voix consultative, au sein des commissions mises en place dans le cadre de la loi Neiertz. De plus, certaines situa-tions pourront faire l'objet d'un traitement au cas par cas sur les crédits d'aides aux accédants en difficultés qui seront augmentés à cet effet. Un crédit de 4,5 millions de francs est réservé à cet effet. >5) Mise en œuvre de l'action

»Le souci du gouvernement est de voir les mesures prises se traduire concrètement sur le terrain.

»Le premier ministre réunira, à cet effet, dès le début septembre, les préfets et les personnes dési gnées par eux pour animer l'action en faveur de cette communauté est la plus forte.

» Un dispositif de suivi, comprenant notamment des représentants des associations et des jeunes de cette communauté, sera mis en place dans chacun des départe-ments concernés. Il alimentera également un dispositif de suivi national qui sera mis en place au cours de l'été

» Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le délégué aux rapatriés présenteront mercredi prochain l'ensemble de ces mesures ainsi que les réponses que le gouvernement entend apporter aux autres propositione du rapport Loiseau-Méliani. Ils seront entourés de représentants de présidents de conseils régionaux, de présidents de conseils généraux et de maires, mais aussi de responsables d'entreprises qui feront connaître leurs offres d'em-

LIVRES POLITIQUES

constat. Alain Joxe s'est mis en

devoir, « pour comprendre le sys-

sources de la guerre ».

quelifier d'anormales. »

parler, un « livre de vacances».

c'est-è-dire i'un de ces ouvrages de

pur divertissement, aussitôt

consommés, aussitôt oubliés. Non.

ce livre-là n'est pas pour vous si

vous aspirez au seul famiente et si

vous n'avez aucune envie de «pen-

ser la guerre » au moment où vous

vous croyez le plus en paix! Sa lec-

ture exige de l'attention, du temps,

de la curiosité; elle suppose la dis-

ponibilité, le désir de sortir des sen-

tiers battus, le goût gratuit de l'ef-

fort intellectuel et le plaisir

d'apprendre, toutes choses qui, au

demeurant, distinguent l'esprit en

vacances de la vacance de l'esprit.

Pour achever de troubler, mais

avec moins de mauvaise foi, ceux

qui hésitent encore devant le para-

doxe vacancier (ne rien faire de

sérieux pendant la période où l'on

peut, justement, le faire sans

contrainte), on ajoutera que l'essai

sur l'ordre de la paix d'Alain Joxe

est aussi un fructueux voyage dans i

l'histoire ancienne et vers des pays

L'auteur nous conduit de Sume

le premier Etat installé dans ses for-

tifications, à l'empire modèle, celui

de Rome, en passant par l'Egypte,

la Chine, les champs de bataille de

la Grèce antique. A chaque étape

de ce tour opérationnel, il examine

fondateurs de civilisation.

## Une réponse rocardienne au premier ministre...

Dans un entretien publié par annoncées par le gouvernement Libération daté samedi 13-dimanche 14 juillet, M. Alain Richard, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale, député du Val-d'Oise et membre du courant de M. Michel Rocard eu sein du PS, affirme notamment, à propos des critiques exprimées par M= Edith Cresson à l'encontre de son prédécesseur à Matignon : «Je crois qu'il y a un rite successorai qui s'apparente au bizutage et qui rejette sur le prédécesseur les difficulté qu'on aurait souhaitées plus légères. Il ne faut pas surestimer la portée de ces attaques. Je rappelle cependant que Michel Rocard n'a pas demandé l'Interruption de son action à la tête du gouvernement face à des problèmes tels que le financement

de la Sécurité sociale.» M. Richard déclare que les mesures pour l'immigration

de M= Cresson, et qui avaient été préparées par l'équipe précédente (le Monde du 11 juillet), n'avaient été ni publiées ni appliquées pendant que M. Rocard était chef du gouvernement « parce que toutes les positions n'étaient pas convergentes au sein de l'exécutif sur ce suiet ». Le député du Val-d'Oise

ajoute : « Nous pensons que l'esprit de continuité par rapport à l'action responsable et réformatrice de Michel Rocard prendra le dessus (...) ; les tentatives de présenter Michel Rocard premier ministre comme un incapable sont un pari un peu risqué face à des Français qui sont persuadés du contraire. > Quant à M. Rocard lui-même, il est cle plus mal place pour commenter l'action en cours : les coups de patte ne sont pas de saison ».

### En Corse

### Nouvel attentat contre une caserne de CRS

Un engin explosif de faible puis-sance a été lancé, vendredi 12 juil-let vers 20. h 30, au-dessus des grilles d'une caserne de CRS à la sortie sud d'Ajaccio, causant des dégâts minimes. Il s'agit de la troi-sième action de ce type en trois muits l'endi un engin explosif nuits. Jeudi, un engin explosif avait été jeté dans la cour de la préfecture de région, et, vendredi, dans celle d'une caserne de gendarmerie (le Monde des 12 et 13 juillet). Dans les trois cas, les dommages ont été limités et aucune de ces opérations n'a été

Par ailleurs, deux militants pré-sumés du FLNC-« canal historique» ont été inculpés, vendredi, d'association de malfaiteurs et d'infraction à la législation sur les armes et les munitions et placés sous mandat de dépôt par

M. Jean-Louis Bruguière, premier juge d'instruction au tribunal de Paris. Il s'agit de Jean-Michel Rossi, trente-cinq ans, et de Jean-Dominique Allegrini-Simonetti, trente ans. Lors d'une perquisition effectuée au domicile de M. Rossi, les enquêteurs avaient découvert un fusil et une arme de poing. Le local dans lequel les armes ont été retrouvées lui aurait été prêté par M. Rossi.

Les deux inculpés avaient été interpellés dans le cadre d'une information judiciaire ouverte à la suite de lettres de menaces signées FLNC-« canal historique » adressées à plusieurs maires de communes de Balagne (le Monde du 11 juillet).

### ANDRÉ LAURENS

#### OMMENT lutter contre ces fléaux contratres que sont l'inondation et la sécheresse, le déluge et le désert? Les civilisations sont nées de cette interrogation, et c'est dans les réponses qu'elles lui ont apportées que s'ébauche «le modèle primitit de toute stratégie ». A partir de ce

tème contemporain du désordre », de remonter dans le temps, en un long et patient «voyage aux Il précise ainsi son intention : «Je me propose, comme sociologue de la défense, campant sur un morceau de la sociologie du politique, de refuser à la course aux armements contemporaine et à la querre nucléaire leur caractère de phénomène normal, et, en remontant aux conditions qui ont déterminé leur généralité dans le passé, d'établir avec précision en quoi on peut les Ce Voyage aux sources de la guerre ne sera pas, à proprement

L'auteur explique, par exemple, que dans la Chine ancienne le temps et l'espace n'étalent pas seulement des support meis aussi des acteurs de l'action stratégique. «La définition, écrit-il, d'une nature manipulant l'homme autant que l'homme manipule la nature (...) nous renvoie à une définition plus sémiotique et informationnelle de la stratégie, définition aujourd'hui très importante et qui s'applique immédiatement à toute la pensée contemporaine de la dissuasion nucléaire, dans la mesure où, dans le non-passage à l'acte qu'elle s'impose, elle est devenue une stratégie des significations permanentes plus

élémentaires de la bataille décisive lqu'on retrouve à Marathon, à Cannes avec Hannibal, ou lors de l'offensive allemende de 1914] sont transposables dans l'analyse des grandes manœuvres d'armement qui remplacent les mouvements offensifs sur le terrain pendant la période où le paralysie nucléaire règne entre les deux Empires». De ce point de vue, les crises de Cuba en 1962 ou des fusées Pershing en

objet «le contrôle du déploiement en première ligne d'armes qui sup-

primaient tout délai d'alerte». Autre parallèle dans le temps : « coexisterice pacifique » à la « deuxième querre froide» du président Reagan constitue un système plus proche de la bataille de Pylos-Sphactérie que de celle de Marathon (...). La manosuvre d'armement dans le chronique de l'Empire américain se dércule comme l'histoire d'une conquête d'un espace impérial qui n'est plus l'espace agricole mais celui des compétences scientifico-technologiques pour la production comme pour la destruction. » Au début des années 90, estime Alain Joxe, «tout se passe comme si rien n'avait ébranlé l'automaticité des cycles impériaux et que l'Europe, civilisation plurielle conquise par sa zone pionnière, l'Amérique, formant ensemble le noyau de l'Empire du monde, se trouve déjà à une étape classique de régression vers le désordre, à la fin d'un cycle déjà

**z**\_\_\_\_

EN BREF

100 a.s. ;

11

4. A

£.--

C 1.1.

15 6 19

Parente.

şt⊅tî.

fort avancé ». Ce retour à l'histoire des empires guerriers a pour objet de voir «ce qui a mel toumé » et, en particulier. pourquoi et comment «le système mondial contemporain héritier de Rome et d'Athènes s'est articulé à la stratégie nucléaire et aux tactiques coercitives fines. L'objectif est de déterminer comment une société peut évoluer, changer, s'améliorer, comment elle peut digérer les innovations scientifiques et techniques « sans avoir à maintenir la concorde par l'expédition militaire et par la représentation menipulée de la menace extérieure».

Le «danger barbare», qui a été le fondement de tant de stratégies politiques et qui a installé et reproduit le système de la guerre, s'est dissipé et, sauf à cultiver l'insécurité générale comme moyen de gouvernement, il faut chercher ailleurs que dans les représentations préhistoriques du territoire et de l'affrontement le sentier de la paix. C'est un nouveau machiavélisme qu'il convient, selon Alain Joxe, de proposer, aux peuples plus qu'au prince,

## Déphasage

par Alain Rollat

L faut espérer, pour la tranquillité estivale du premier ministre, que le ministre des affaires sociales et le délégué du gouvernement en charge des rapatriés complèteront de façon iele, mercredi, la «premièr série de mesures d'application immédiate» er, faveur des anciens harkis et de leurs familles que l'hôtel Matignon a annoncées vendredi soir par simple voie de communiqué. Sinon, Mr Edith Cresson risque d'avoir à affronter une révolte encore plus vive que celle qui essaime, depuis octo-

cette communauté a pris souche. Dans son rapport, auquel se réfère le premier ministre, la « mission de réflexion sur la communauté rapatriée d'origine nord-africaines s'était exprimée sans ambages : «Une nouvelle déception provoquerait fatalement une explosion.» Les premières réactions enregistrées vendredi soir, notamment dans la cité de Jouques (Bouches-du-Rhône) ne laissent à ce sujet aucun doute.

Les premières réactions

## «C'est du vent» estiment les porte-parole des manifestants

qui avaient levé jeudi 11 juillet le barrage dressé le 24 juin sur la RN 96, après la participation de leurs ués à l'entrevue du 8 juillet à l'hôtel Matignon, ont jugé « négati-vement » ces premières mesures. Nous sommes très amers, Edith Cresson n'a rien compris à notre problème. Elle a pris des mesures superficielles pour calmer les gens, arranger la situation immédiate», ont commenté plusieurs anciens alors que leurs enfants affirmaient nté de « durcir l'action ». « On avait dit clairement que le mouvement était suspendu. On va voter pour se déterminer, mais la tendance est au durcissement», a déclaré Me Olga Chaieb, qui fai-sait partie de la délégation reçue à Matignon.

« Il n'y a pus de propositions véri-tables, seulement des mots sur une feuille, du vent. C'est du concret que nous demandions ». 2t-elle ajouté, au milieu d'une partie des habitants, qui s'étaient réuais en début de soirée au bas du vil-lage pour parter, jusqu'à plus de it, souvent avec passion, de leurs problèmes.

« Que le gouvernement ne croie pas nous lasser, ça fait trente ans qu'on est ici et on n'a plus rien à perdre n, a ajouté Mª Ania Ghozelan, autre portemble de la la contentie de la contenti in, autre porte-parole de la communauté de Jouques. « J'avais l'im-pression qu'on nous avait écoutés, c'était une erreur », a-t-elle dit. La

Les familles des anciens harkis notamment, pour le site de Jou-le Jouques (Bouches-du-Rhône), ques, un renforcement de « la prime à la mobilité», a été vivement critiquée, « On no veut pas que nos parents soient déracinés une deuxième fois, on ne réclame pas d'argent pour eux, juste des maisons. C'est un minimun par rapport à ce qu'ils ont donné pour la France», a déclaré Mª Ghozelan. «On ne demande pas la cha-rité, juste notre droit», a ajouté un ancien supplétif.

> A Paris, le pone-parole du mou-vement Recours-France, M. Jacques Roseau, a estimé que, « si elles ne sont pas complétées et soustendues par la misc en place d'un ministère», ces mesures « risquent de générer de nouvelles et vives deceptions, d'autont plus, a-t-il ajouté, que la nouvelle inculpation d'un fils de harki (à Saint-Laurent-des-Arbres] alors que Paul Touvier vient d'être relâche et que des centaines de prisonniers seront graciés le 14 juillet ne peut que relancer

Le président du Conseil national des Français musulmans, M. Ham-laoui Mekachera, organisateur du défilé de solidarité prévu samedi après-midi 13 juillet à Paris, de la Bastille à la République, a réagi et pris «acte» des décisions gouvernementales en considérant que cette manifestation devenait « encore plus significative». Une autre mani-festation d'anciens harkis était annoncée dimanche matin 14 juil-let à Angoulême avant le défité militaire de la sête nationale.

### EN BREF

D La Fête des tricolores de Meyrargues (Bouches-du-Rhône): contre-manifestation. - Le Front national devait organiser le 14 juillet, à Meyrargues (Bouchesdu-Rhône), en présence de M. Jean-Marie le Pen, une Fête des tricolores. Ce rassemblement devait avoir lieu maleré l'opposition manifestée par le conseil municipal, dirigé par un centriste. et par un groupe d'habitants, le collectif meyrarguais de lutte contre le racisme et de défense de l'environnement, qui ont demandé son interdiction au préset des Bouches-du-Rhone, M. Claude Bussière. Mais cette manifestation étant prévue dans une propriété privée appartenant à un sympathi-sant du FN le préfet a estimé qu'il n'avait a pas à intervenir ».

□ Réélection du maire de Saint-Tropez. - M. Alain Spada, maire (divers droite) de Saint-Tropez (Var), qui avait démissionné le 8 juillet pour mésentente avec trois de ses adjoints (le Monde du 12 juillet), a été réélu, vendredi soir 12 juillet, en recueillant 16 voix sur 29.

La Ligue des droits de l'homme siète. – A l'issue d'un entretien à l'Elysée avec le président de la République, le vendredi 12 juillet, M= Madeleine Rebérioux, présidente de la Ligue des droits de l'homme, a indiqué qu'elle avait exprime à M. Mitterrand ses inquiétudes quant à la politique du gouvernement en matière d'immigration en critiquant l'accent mis, selon elle, sur la « répression ».

brillent en effet ni par l'ampleur, ni par l'originalité, ni per l'audace. Elles donnent la mesure du déphasage entre les priorités du chef du gou-vernement et les espoirs exaspérés des enfants d'anciens harkis. Des trente propositions qui lui avaient été faites par la «mission de réflexion» instituée en octobre par

sement arrêtées trois semaines

après les incidents de Narbonne, ne

M. Rocard et coprésidée par MM. Rémy Leveau, professeur à l'Institut d'études politiques de Paris, et Abdelaziz Méliani, colonel du cadre de réserve, Mr. Cresson ne retient pour l'instant qu'un tiers en laissant apparemment de côté celles qui étaient jugées les plus importantes par les principaux intéressés, Elle ne reprend à son compte ni l'idée d'un débat au Parlement, recommandée par la mission comme un moyen symbolique de marquer la graconnaiseance officialles des ser vices rendus par ces hommes à la République, ni la proposition d'octroyer aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie un revenu minimum équivalant à une fois et demie le SMIC, présentée comme un bon moyen de traduire concrètement cette nécessité de « réparation marale», ni même les diverses orientations préconisées pour assurer la protection des enfants de harkis contre ce qu'on appelle pudiquement « les discriminations extérieures et intérieures » et qui recouvrent des réalités discriminatoires et racistes.

Ce premier «paquet», mai ficelé. constitue ainsi, au premier abord, un dispositif qui ne fait que prolonger, en les accentuant, certaines des dis-positions du « plan d'intégration » adopté le 30 août 1989 par le conseil des ministres, au lendemain d'incidents survenus à Saint-Laurentdes-Arbres (Gard), mais en ne les inscrivant dans aucune perspective le premier ministre se situe involontairement en recul par rapport à un plan qui a déjà manifestement échoué.

Sans doute y a-t-il là davantage un déficit de communication qu'une mauvaise appréciation de la situation. M. Benassayag l'enveloppe budgé-taire de 100 millions qui lui avait été pratiquement supprimée par son ancien ministre rocardien de tutelle. M≈ Cresson a montré qu'elle avait pris conscience de l'urgence.

L'effet global, dans l'immédiat,

n'en est pas moins négatif. Et c'est dommage parce que l'annonce de la mise en place de «comités de suivi» dans chacun des départements concernés et, surtout, l'effort entrepris pour associer les conseils régionaux, les conseils généraux et les organisations professionnelles au tra-vail de l'Etat va incontestablement dans le bon sens. C'est bel et bien en coordonnant les bonnes volontés, comme cela se feit dans la région provençale, qu'on pourra apporter des réponses sérieuses aux jeunes qui réclament du travail et un peu de considération. C'est bel et bien sur ce terrain des actions de proximité, cité après cité, commune après commune, que la solidarité nationale jouera ou ne jouera pas. Encore faut-il que le gouvernement donne

## *En remontant* le sentier de la guerre

la phase de genèse et la chase d'expansion des empires guerriers en tracuant les similitudes et le syndrome pathologique dans la formation du pouvoir de guerre. Il cherche à montrer combien «les phases classiques d'évolution des empires traditionnels se retrouvent de nos jours dans l'histoire de l'Empire universel des Etats-Unis affronté à l'Empire universel de l'URSS. Le fait que ces empires contemporains scient, affirme-t-il, en décomposition ne rend pas vaine, au contraire, la thèse des analogies, au niveau des représentations archaiques de la peur, de la menace et de la violence, avec le monde antique.

que des destructions irréversibles. »

De la même façon, eles formes en 1962 ou des fusées Pershing en 1979 s'apparentent, selon Alain Joxe, à des actions ayant pour 444 pages, 198 F.

ee lo profitio de l'archanol (C. 14) allanta de parier de la de

Expérimentée depuis plus alors demeurée au stade expérid'un an, la départementalisation de la police nationale va être étendue à dix-sept départements supplémentaires (1) à partir du 1er octobre. Cette réforme vise à unifier l'action des services pour une plus petite et moyenne délinquance grande efficacité, notamment, dans la lutte contre la petite et la moyenne délinquance.

Passant au braquet supérieur, le ministre de l'intérieur, M. Philippe Marchand, témoigne d'une volonté de rendre irréversible une départe-

de notre bureau régional

en-Velin (Rhōne), envoyés par

le centre social du Mas du

Taureau en vacances dans

l'auberge de jeunesse de La

Levade, village de deux cents

habitants près de Grand-

Combe (Gard), ont été

contraints d'écourter leur

séiour. Partis le dimanche

7 juillet, ils sont reatrés trois

jours plus tard, à la suite

d'une plainte déposée par M. Louis Giraud, le directeur de l'établissement. Ce dernier

les a accusés d'avoir commis

des déprédations pour un

Sans nier qu'un chahut ait

montant de 12 000 F.

Dix adolescents de Vaulx-

mental. M. Marchand souligne que l'extension de la réforme est la première phase de « la mise en place définitive dans l'ensemble du pays, qui sera effective au 1º jan-vier 1993 ».

L'enjeu est de lutter contre une représentant 98 % des délits et crimes constatés. Avec deux objectifs ambitieux : adapter la police nationale pour qu'elle devienne une police à vocation territoriale; et décloisonner « les » polices pour l'heure, la réforme se limite aux polices urbaines, à la police de l'air et des frontières, et aux renmentalisation des services jusqu' seignements généraux, - afin

conditions d'accueil, qui

étaient loin, selon eux, de cor-

respondre aux prestations

annoncées pour un montant

de 139 F par jour : héberge-

ment spartiate, nourriture peu

abondante, absence de

moyens de transport, supplé-

Les responsables ont néan-

moins préféré rapatrier le

groupe. Ils ne cachent pas une

profonde déception. Pour

financer leur séjour de

1 000 F chacun, les jeunes du

Mas du Taureau avaient tra-

vaillé sur des « petits bou-

lots». Un second camp, dès le

lundi 15 juillet, avait été prévu

dans cette auberge du Gard. Il

M. D.

a été annulé.

ments pour activités.

département a-t-il été doté d'un « patron », le directeur départemental de la police nationale, qui est devenu l'interlocuteur unique

d'unifier leur action. Aussi chaque

Conduite depuis mai 1990 dans cinq départements (Aveyron, Cha-rente-Maritime, Pyrénées-Orien-tales, Saône-et-Loire, Val-de-Marne), l'expérimentation a été passée à la loupe par les inspections générales de la police. Au chapitre des réussites, les services de police judiciaire ont permis d'adapter les stratégies aux délinquances locales. Dans le Val-de-Marne, les services ont efficacement cocoéré dans la butte contre ment coopéré dans la lutte contre les vols à la roulotte et le travail clandestin. De même, les habituels doublons ont pu être évités : on n'a plus envoyé simultanément une équipe des RG et des fonctionnaires des polices urbaines pour « couvrir » des réunions publiques. Dans l'Aveyron et le Val-de-Marne, la réforme a d'autant mieux réussi qu'elle était accompagnée d'une déconcentra-tion budgétaire autorisant une plus grande souplesse de gestion.

#### Des résistances an changement

Mais les difficultés ont été nombreuses dans une institution on les rigidités et les esprits de chapelle ne manquent pas. La disparité des frais de police et autres vacations funéraires entre les services a ainsi été un des principaux freins à l'unification. Craignant de perdre leur spécificité vis-à-vis des polices urbaines et, aussi, leurs relations privilégiées avec le corps préfecto-ral, les fonctionnaires des RG ont traîné les pieds; ils n'ont pas caché préférer les missions liées à la protection des institutions et au «climat» social à celles relevant de la lutte contre la délinquance.

La mosaïque des découpages ter-ritoriaux n'a pas facilité la réforme: en Saône-et-Loire, la cir-conscription de Montceau-les-Mines comporte quatre com-

de police; le cadre d'implantation des RG est souvent calqué sur les circonscriptions électorales, tandis que les ressorts des cours d'appel (trois tribunaux de grande instance pour la Charente-Maritime) posent des problèmes d'habilitation anx officiers des services de police

Sur ce dernier point, les négociations en cours entre le ministère de l'intérieur et la chancellerie sont d'autant plus délicates que de nombreux magistrats ont pu craindre que la réorganisation policière donne un droit de regard au préfet en matière de police judiciaire. Pour éviter toute confusion, le ministère de l'intérieur envisage one les nouveaux services de police judiciaire changent de nom : on ne parlerait plus de « services départementaux de police judiciaire», ce qui pouvait laisser entendre un rattachement aux SRPJ, mais de «sûretés départementales », ce qui attesterait mieux de leur rattachement à la direction départementale de la police nationale.

Prenant acte de ces difficultés, le ministère de l'intérieur a choisi les nouveaux départements en fonction de deux critères : une configuration judiciaire simple (un ou deux tribunaux de grande instance) et la mise en œuvre de la déconcentration budgétaire dans les services généraux d'administra-tion de police (SGAP) concernés.

A terme, d'autres résistances au changement sont toutefois à prévoir. La réforme territoriale implique que tous les fonctionnaires soient en mesure de rempiir l'es-sentiel des missions de la police de proximité. Et que les directions centrales de chacun des services soient restructurées.

ÉRICH INCIYAN

(1) Ariège, Cafvados, Charente, Gers, Haute-Garonne, Loire-Atlantique, Lot, Maine-et-Loire, Mayenne, Orne, Hautes-Pyrénées, Sarther Deux-Sèvres, Tarn, Tarn-et-Garonne, Vendée et Vienne.

#### MÉDECINE

Ouvrant de nouvelles perspectives de prévention

## Une équipe franco-américaine découvre une anomalie génétique liée au cancer du sein

L'hebdomadaire médical britannique The Lancet du 13 juillet a publié un article cosigné par des chercheurs français, canadiens et américains relatant la découverte d'une anomalie génétique impliquée dans les cancers héréditaires du sein et de l'ovaire (1). Ce résultat ouvre de nouvelles perspectives dans la compréhension et la prévention du cancer du sein, qui, en dépit des possibilités actuelles de dépistage précoce, demeure l'un des plus meurtriers, tuant en France près de 10 000 femmes chaque année.

Ces dernières années, les travaux de biologie moléculaire appliqués au cancer du sein butaient sur l'hétérogénéité génétique, apparemment impliquée dans la physiopathologie de cette lésion. Les membres de l'équipe signataire de la publication du Lancet avaient, depuis près de deux ans, cherché à contourner cette difficulté en travaillant sur des échantillons biologiques prélevés sur les membres de familles américaines à très haut risque héréditaire de cancers du sein et de l'ovaire.

Il s'agissait, après la mise en culture de cellules sanguines pré-levées sur ces personnes, d'éta-blir, grâce à des «études de liaison », par le biais de sondes génétiques, quels éléments du patrimoine héréditaire humain pouvaient être reliés à ces maladies. Lancée au départ sur l'ensemble du génome, cette étude a bénéficié d'un travail publié en décembre 1990 dans l'hebdoma-daire américain Science par Mª Mary-Claire King (université de Californie) signalant la présence, sur le bras long du chro-mosome numéro 17, d'un « gène de susceptibilité » lié, dans un

certain nombre de cas, au cancer

a Fort de ces nouveaux èléments, nous avons concentré notre recherche sur le chromosome 17, explique Jean Feunteun (Laboratoire d'oncologie moléculaire, CNRS, Institut Gustave-Roussy, Villejuis). Nous avons ainsi trouvé une étroite liaison entre une région particulière, un locus situé sur ce chromosome, et l'existence de lésions cancéreuses du sein ou de l'ovaire. » L'identification d'une telle zone et les résultats qui, en toute logique, devraient suivre (clonage et identification du ou des génes impliqués dans les processus cancéreux) consti-tuent une piste tout à fait prometreuse dans le décryptage des mécanismes moléculaires à l'ori-gine de ces lésions malignes.

#### Calcul de risque

Un tel résultat devrait aussi se traduire, dans un premier temps, par la mise au point de méthodes de calcul de risque pour les femmes appartenant aux familles concernées par la transmission pas rare, aujourd'hui, outre-Atlantique notamment, que ces femmes se fassent pratiquer une ablation bilatérale des seins afin de prévenir l'apparition des lésions cancéreuses dont elles pourraient être victimes

Plus généralement, le résultat franco-américain pourrait fournir une cié essentielle dans le développement d'une approche prédictive pour cette pathologie, dont l'origine exacte demeure

### JEAN-YVES NAU

(1) Cette publication est cosignée par un groupe de sept chercheurs français, canadiens et américains, parmi lesquels MM. Jean Feunteun (CNRS-Institut Gus-tave-Roussy, Villejuif) et Gilbert Lenoir (Centre international: de recherche sur le cancer, Lyon).

pu provoquer quelques dégâts - limités et aussitôt indemnisés, - les deux accompagna-

Après des incidents dans une auberge de jeunesse

Vacances écourtées

pour des jeunes de Vaulx-en-Velin

## Un opposant turc assassiné à Paris

Responsable d'extrême gauche

turc, opposant d'extrême gauche au gouvernement d'Ankara, survenu jeudi 11 juillet à 16 heures, rue de Rocroy, dans le dixième arrondissement de Paris (nos dernières éditions du 13 juillet). Les policiers estiment d'ores et déjà qu'il s'agit d'une exécution réalisée par un «professionne)». L'homme a été tude d'une seule de la collère 765 des la mome balle de calibre 7,65 dans la nuque, alors qu'il marchait dans la rue. Selon certains témoignages, le meur-trier se serait enfin à pied, puis aurait embarqué à bord d'une voi-ture quelques rues plus loin.

Bénéficiant du statut de réfugié politique, Basa Yuven résidait à

### EN BREF

 Barbotan : le maire autorise la réconverture de l'établissement thermal. - Les thermes de Barbotan, dans lesquels vingt personnes avaient trouvé la mort par asphyxie le 27 juin, accueilleront à nouveau des curistes dès le lundi 15 juillet, sans attendre les résultats de l'enquête judiciaire en cours. Le maire de Barbotan (Gers), M. Marc Dero, a pris, ven-dredi 12 juillet, l'arrêté autorisant la réouverture de cet établissement de la Chaîne thermale du soleil, après un avis favorable rendu par la commission départementale de sécurité

D La Croix de guerre TOE attribuée à douze régiments de «Dagaet».

Le ministre de la défense, M. Pierre
Joxe, a remis, jeudi 11 juillet, la
croix de guerre TOE (théâtre d'opérations extérieures) à douze régi-ments de l'armée de terre qui ont participé à l'opération « Daguet » durant la guerre du Golfe. C'est la première fois depuis la guerre en Algérie que cette décoration est attribuée aux drapeaux et aux étendards de régiments. Il s'agit du 4 dragons de régiments. Il s'agit du 4 dragons (Mourmelon), du 2º RIMa (Le Mans), du 3º RIMa (Vannes), du 1º RPIMa (Bayonne), du 11º RAMa (la Lande-d'Ouée), du 1º spahis (Valnes), du 1º BLO (Bhalchaum) (Valence), du 1° RHC (Phalsbourg), du 3 RHC (Etain), du 1° REC (Orange) et des 6 RCS, 2 REI et 6 REG (tous trois basés à Nîmes).

La brigade criminelle de la préfecture de police de Paris a été saisie de l'enquête sur l'assassinat de Basa Yuven, trente-six ans, ressortissant turc, opposant d'extrême gauche au turc, opposant d'extrême gauche au déterme de l'976 à 1978, il avait été différence de l'avait été de l'éctre de l'avait été de l'éctre de l'éctre de l'avait été de l'éctre de l'avait été de l'éctre de l'éctre de l'avait été de l'éctre d détenn en Turquie. Il était aujour-d'hui considéré comme l'un des res-

> gauche Dev Sol. Le 5 mai 1988, M. Yuven avait été l'objet d'une tentative d'assassi-nat. Deux hommes étaient entrés à son domicile, ouvrant le feu sur lu ainsi que sur son épouse. Blessés, ils avaient été conduits à l'hôpital sans que l'on ait pu faire la lumière sur

ponsables de l'organisation d'extrême

Les enquêteurs n'excluent aucune hypothèse pour expliquer cet assassi-nat, en particulier la piste des extor-sions de fonds, considérées dans ces milieux comme «impôt révolutionnaire». Sans établir pour le moment de lien formel entre les deux affaires, ils poursuivaient leurs inves-tigations, samedi 13 juillet, sur une escroquerie aux ASSEDIC, révélée par les gendarmes de Sens (Yonne), qui a abouti, vendredi 12, à l'interpellation d'une quarantaine de per-sonnes, principalement des résidents tures. Le préjudice a été estimé à 10 millions de francs. Plusieurs cen-taines de personnes auraient parti-cipé à des détournements qui duraient depuis plusieurs années et, selon les enquêteurs, «auroient alimenté les milieux terroristes turcs d'extrême gauche, DKPO et suriout Dev Sol ». Dix personnes ont été incarcérées dans la région parisienne.

RELIGIONS

## Les balbutiements de l'islam français

Encouragée par les pouvoirs publics, la naissance de cet islam «français» est ainsi faite d'avancées et de faux pas. Son urgence était apparue lors d'affaires (Rushdie, « foulard » islamique) qui déjà épreuve. Depuis, la guerre du Golfe, les crises politiques dans les pays du Maghreb, la révolte des ban-lieues et des harkis ont renforcé ce besoin de représentation et d'unité (2). A Mulhouse, un Conseil islamique réunit depuis une semaine une vingtaine d'associa-tions, qui espèrent sans doute béné-ficier des avantages réservés aux cultes concordataires en Alsace.

En mars 1990, la création par M. Pierre Joxe, alors ministre de l'intérieur et des caltes, d'un Conseil de réflexion sur l'islam en France (CORIF) avant été saluée par m mélange d'espoir et de scepti-cisme. La mission du CORIF devait être double : servir d'assistance technique à l'Etat pour le traitement des dossiers délicats; préparer la création d'un organisme représenta-tif de l'islam en France, appelé à devenir l'interlocuteur naturel des ponvoirs publics, comme le sont le Consistoire israélite, la Fédération protestante de France ou la conférence des évêques.

1

Plutôt que de choisir des chefs de file connus d'associations ou des D. L. G.

Avec Le Monde sur Minitel

Admission:

ÉCOLE MULTINATIONALE

**DES AFFAIRES** 

**36.15 LE MONDE** 

Tapez RES

intellectuels orientalistes, M. Pierre Joxe avait préféré réunir des hommes de terrain et de bons praticiens de l'islam. A défaut d'être représentative au sens strict, la composition des quinze « sages » du CORIF avait été marquée par un souci d'équilibre entre les régions d'implantation musulmane, les sensibilités, les appartenances sociales

et les origines nationales (3).

Après seize mois d'exercice, une quinzaine de réunions présidées le plus souvent par le ministre de l'in-térieur en personne (M. Pierre Jone, puis M. Philippe Marchand), une réception à l'Elysée par M. Mitterrand juste après la guerre du Golfe le 26 mars 1991, le Conseil de réflexion sur l'islam en France sem-ble aujourd'hui essoufflé. Certains de ses membres brandissent même la menace d'une suspension de travaux, tant qu'un statut juridique, précisant la situation institutionnelle du CORIF et lui donnant un surcroît de légitimité, ne lui sera pas attribué.

Son bilan est loin d'être négatif. La fination des dates du ramadan, qui donnait traditionnellement lieu à des querelles byzantines entre ceux qui attendaient les signaux d'Alore et les autres a été réslée d'Alger et les autres, a été réglée, deux ans de suite, d'un commun accord à la Mosquée de Paris. De même, sous la pression du CORIF, une circulaire a été publiée, le 14 février, invitant fermement les maires à créer des «carrés musulmans» dans les cimetières municipaux, répondant ainsi à une vieille revendication de familles pour qui le transfert d'un défunt « en terre

d'islam » représente des frais consi-dérables. Bientôt dans les casernes, les soldats français musulmans vont pou-voir bénéficier, s'îls le désirent, de plats préparés selon les règles ali-mentaires de l'islam (hallal). L'abat-tage rituel du mouton, lors de la dernière fête de l'AId, a fait l'objet d'arrangements locaux entre des res-ponsables municipaux et musulmans, Enfin, si certains lui repro-chent d'avoir été trop complaisant de la guerre du Golfe et contribuer, sauf pour certains de ses membres, au climat d'apaisement et au dialogue entre les communautés.

Ainsi, l'instrument mis en place par M. Pierre Joxe a-t-il fait la preuve de son existence, et même d'une relative efficacité. Mais il n'a pas créé la dynamique espérée par ceux qui avaient vu en lui une chance de promotion d'un islam français, à terme débarrassé de ses rivalités d'hommes et de chapelles, de ses influences politiques étran-gères et de la pression des pays arabes bailleurs de fond. S'ils n'ont pas vocation à agir sur

tous les terrains, les «sages» du CORIF sont restés étrangement absents des discussions sur les lieux de culte et même, sanf démarche individuelle, de la polémique qui a opposé le maire communiste de rcourt (Pas-de-Calais) à l'association musulmane locale. La construction de la grande mosquée de Lyon est toujours paralysée par un conflit au sein de l'Association culturelle lyonnaise islamo-française (ACLIF), dont les deux principaux (ACLIF), dont les deux principaux protagonistes, MM. Lahneche et Chabaga, sont précisément membres du CORIF. D'autres projets restent dans les cartons, à Marseille, à Toulouse, à Aulnay, à Sevran, à Lille. Les études évoquées sur les lieux de culte ou le commerce de la viande hallal n'ont guère avancé. Rien ne s'opposerait plus à la distribution de rations alimentaires musulmanes dans les casernes françaises, mais dans les casernes françaises, mais les membres du CORIF sont divisés sur les conditions de leur certifica-tion rituelle.

#### Sujets tabous

Des questions, autres que cuituelles, traversent aussi de part en part la communauté musulmane. Elles ne sont jamais abordées officiellement: le statut de la Mosquée de Paris, qui est toujours la pro-priété de l'Algéries (800 000) cont musulmans algériens (800 000) sont aujourd'hui moins nombreux que leurs coreligionnaires français; puis la dépendance financière d'une communauté pauvre et assistée, sous la menace constante d'une OPA de pays islamiques qui ont repris leurs habitudes d'avant la guerre du Golfe (4); enfin, la reven-dication montante en faveur du resavec le gouvernement français. pet du statut personnel islamique - 1988, comme l'un des prinches de Jean-Paul II.

d'avoir su garder son sang-froid lors droit civil français - dans les questions de mariage, de divorce et

d'héritage (5). En réclamant au gouvernement français des moyens de fonctionne-ment et d'expression qui ne sont pas superflus (siège social, indemnités de fonction, secrétariat, etc.). le Conseil de l'islam en France espère conquérir une légitimité qu'il peine à obtenir sur le terrain. Le ministre de l'intérieur compte bien prochainement lui manifester sa confiance en débloquant des moyens de tra-vail et d'investigation. Mais il ne peut pas déroger à la tradition répu-bicaine, ni aux principes de la laicité. La France doit veiller à la situation spécifique de l'islam, mais ne peut réserver un traitement par-ticulier à telle ou telle religion. L'organisation d'un islam français ne pourra venir que des musulmans eux-mêmes et dans le respect des règles du pays d'accueil.

HENRI TINCO

(2) Le rapport récemment remis à M= Cresson sur les harkis souhaite qu'une instance nationale représentative soit confiée à des musulmans français.

confiée à des musulmans français.

(3) Parmi les personnalités du CORIF, on note les noms de MM. Tedjini Haddam, recteur de la Grande Mosquée de Paris; Hocine Chabaga, adjoint au maire de Lyon; Mohand Alili, responsable de la principale mosquée de Marseille; Azzedine Guellouze, professeur; Khalil Merroun, président de l'Association culturelle des musulmans d'Île-de-France et constructeur de la mosquée d'Evry; Vacoub Roy, fondateur de la Fédération nationale des musulmans de France, etc.

(4) A travers la Ligue islamique mon-diale, l'Arabie saoudite a ainsi financé la construction de la mosquée d'Evry (Essonne) à hauteur de 1 250 000 dollars. (5) Sur les rapports entre le droit islamique et le droit civil français, un colloque sera organisé, les 22 et 23 novembre prochain, à l'initiative de l'Association des travailleurs tunisiens en France.

□ Vatican: le cardinal Silvestrini, nouveau préfet des Eglises orien-tales. – A la suite de la démission du cardinal indien Simon Lourdusamy pour raisons de santé, le pape a nommé, vendredi 12 juillct, le cardinal Achille Silvestrini préfet de la congrégation pour les Eglises orientales. Agé de soixante-sept ans, le cardinal Silvestrini était préset du Tribunal de la signature apostolique, mais ancien secrétaire du Conseil pour les affaires publiques de l'Église, il s'était surtout distingué, jusqu'en 1988, comme l'un des principaux

WITE

. . .

Le Normand Thierry Marie a conservé le maillot jaune, vendredi 12 juillet, au terme de la septième étape, Le Havre-Argentan. Un sprinter néerlandais, Jean-Paul Van Poppel, de l'équipe PDM, a franchi le premier la ligne d'arrivée. Dans cette même équipe, l'Irlandais Sean Kelly occupe la troisième place du classement général. ARGENTAN

3

de notre envoyé spécial

Le brave Thierry Marie l'avait dit, au soir de son échappée victorieuse au Havre: «Le cyclisme comporte une part de chance.» Il en a été l'heureux bénéficiaire puisqu'il a pu un vieux rêve : entrer chez lui en Normandie tout de iaune vetu. Mais nour un coureur chanceux combien de frustrés dans le peloton? Combien de candidats, non ner quelques secondes, et dans le

**ARGENTAN** 

de notre envoyée spéciale

ton? A cette question d'actualité

à la veille de la fête nationale, les

profanes ont une réponse toute

faite : le «boss» est un Améri-

cain blondinet qui a encore gagné

qui parle un ravissant français à la

télé. Pour le commun des sala-

le Tour de France l'an dernier

Y a-t-il un patron dans le pelo-

pas à la victoire finale, réservée à l'élite, mais à ces accessits quotidiens que sont les étapes, espèrent un jour s'illustrer? Ils aspirent tous au

podium, fascinés par le jaume. Un homme comme Sean Keily, par exemple, sage parmi les sages à trente-cinq ans, conserve intacte cette vicille envie. Lors de l'arrivée à Valenciennes, mercredi dernier, il a même cru que la couronne était à sa portée. Une seconde, une minuscule seconde sur une épreuve lancée denuis quatre iours, le sépare alors de puis quaire joins, le separe ators du premier. En treize participations à la Grande Boucle, l'Irlandais n'a enfilé le maillot de lumière qu'une seule fois : «Cétait en 1983 à Pau, mais le lendemain la course atteignait la montagne et je n'ai pu le

conserver. » Mercredi soir, Sean Kelly s'est donc préparé au parcours du lende-main. Il a demandé l'autorisation au directeur sportif de l'équipe néerlan-daise PDM de tenter sa chance lors

final. Hélas! tous ces beaux projets se sont effondrés lorsqu'un ambi-tieux Normand s'est mis à jouer les

francs-tireurs.

Mais Sean Kelly n'est pas abattu pour autant. Une longue carrière de professionnel l'a préparé anx aléas du sport. Issu d'une famille de paysans irlandais peu fortunés, l'enfant a appris très tôt à ne pas se plaindre. «L'objectif de l'éguipe PDM est d'aider Raul Alcala ou Erik Breukink. d'aider Raul Alcaia ou Erik Breutank à gagner le Tour, et non de se fatiguer pour faire plaisir à Kelly », 
explique l'équipier sincère. Lui se 
contenterait d'une victoire aux 
points, qui lui permettrait d'hériter, 
pour la cinquième fois, du maillot 
vert à Paris. Ce grand monsieur 
dieme prote un monsieur le 
mande expresses que le digne porte un regard serem sur le cyclisme actuel. Pour hii, l'argent n'a pas véritablement changé le milien, même si « on en gagne beaucoup plus qu'il y a dix ans». Fidèle à son passé, il conserve de vieux cale-pieds traditionnels. Peu lui importent les sollicitations des fabricants prêts à monnayer son acceptation ou le fait

d'être le seul «rétro» du peloton : il a pris sa décision et il s'y tient. \* Maintenant, les coureurs sont

mieux préparés, car les entraînements sont plus sérieux. La conséquence est que les courses deviennent plus diffi-ciles. » Et lui, Sean Kelly, trouve moins l'occasion de s'exprimer. L'an passé, une chute au Tour des Flan-dres l'immobilise avec une clavicule cassée. Il choisit donc de faire l'impasse sur les courses classiques pour se préparer au Tour. Résultat : un entraînement trop soutenu, qui le fatigue des les premiers jours de la course. Alors, au printemps, lorsqu'il tombe encore dans Paris-Nice, Kelly présère opter pour une mise en forme légère. «Avec l'âge, je deviens increvable», affirme le coureur.

Maçon devenu professionnel en 1977, par la volonté du vicomte Jean de Gribaldy, l'Irlandais a prêté son talent à de nombreuses équipes françaises et belges avant de rejoindre la formation PDM. «Je suis en fin de contrat et je ne sais pas encore si je participerat à d'autres Tours de France v, explique-t-il, sans amertume. Il évoque ses deux enfants jumeaux de dix-huit mois qu'il voudrait voir plus souvent, puis le métier d'entraîneur de cyclistes juniors qu'il souhaite exercer dans SOD DAYS.

Seigneur Kelly laisse percer un sourire. Son regard s'envole au-dessus des coureurs en train de se pré-parer à l'épreuve du jour. Il ne voit pas les maillots multicolores qui l'entourent, mais des Tours et des Tours qui l'ont mené sur toutes les routes de France. Il repense aux occasions manquées, à sa pointe de vitesse devenue légendaire, aux sprints. Ni triste ni désabusé, le spécialiste des classiques enfourche son engin simplement, pour faire le métier qui est le sien en 1991 : équipier.

SERGE BOLLOCH

SEPTIÈME ETAPE Le Havre-Argentan (167 km)

Classement de l'étape. – 1. Jean-Paul Van Poppel (P-B), 4 h 2 min 18 s; 2. Johan Museeuw (Bel.); 3. Jan Schur (All.); 4. Laurent Jelebert (Fra.); 5. Remig Stumpf (All.), même temps.

Classement général. - Thiarry Marie (Fra.), en 30 h 20 min 49 s; 2. Diamolidine cujaparov (URSS), à 59 s; 3. Sean Kelly (Irl.), à 1 min 4 s.; 4. Greg LeMond à 1 min 14 s.

FOOTBALL: confirmation du Conseil d'Etat

### Les Girondins de Bordeaux descendent en deuxième division

Rien n'échappe au Conseil d'Etat, même pas les querelles sportives. Saisi par les nouveaux dirigeants des Girondins de Bordeaux, mais non plus par le ministre de la jeunesse et des sports qui s'était désisté de son appel, la haute juridiction administrative a confirmé, vendredi 12 juillet, que l'article 9 du règlement de la Ligue nationale de football, qui prévoit la descente en deuxième division des clubs ayant déposé leur bilan, s'appliquait bien au club bordelais.

s'appliquait bien au club bordelais. Juridiquement, ce dossier ne soulevait pas de grandes difficul-tés. Comme le lui avait proposé le commissaire du gouvernement, M. Marcel Pochard, qui n'est chargé que de dire le droit, le Conseil d'Etat a simplement considéré que la publication, le 25 mai, dans l'organe officiel de la Fédération française de football, de la nouvelle version du règlement de la Ligue suffissit à le rendre applicable. Il a aussi juné que conference de la Ligue suffissit à le rendre applicable. Il a aussi juné que conference de la Ligue suffissit à le rendre applicable. cable. Il a aussi jugé que, conformément à la jurisprudence, une telle modification pouvait être d'application immédiate et que, la rétrogradation n'étant pas une « sanction », il n'y avait pas atteint au principe de non-étant pas par la capacité de la participe de non-étant pas par la capacité de la capa atteinte au principe de non-ré-troactivité, bien que le dépôt de bilan date du 22 février.

En fait, la décision essentielle du Conseil d'Etat a été prise le 15 mai, lorsqu'il a admis la légalité de cette nouvelle version de l'article 9 du règlement de la Ligue nationale de football. Mais toute cette affaire ne peut que donner raison à l'étude qu'il a réalisée en 1989 à la demande de M. Michel 1989 à la demande de M. Michel 1989, à la demande de M. Michel Rocard, sur « L'exercice et le contrôle des pouvoirs disciplinaires des fédérations sportives», dans laquelle il suggérait, notamment, la création d'un Conseil supérieur de la discipline sportive, qui aurait un pouvoir juridictionnel sur al'ensemble des décisions discipli-naires prises par les fédérations sportives ».

## **CULTURE**

FESTIVAL D'AIX

# Castor, Pollux, Rameau et Poussin

Rameau donne lieu à une suite de tableaux animés avec une précision de music-hall

AIX-EN-PROVENCE

de notre envoyée spéciale .

Immense succès au festival d'Aix pour la pièce montée par Pier Luigi Pizzi, autour de Castor et Pollux, le second opéra de Rameau. En 1983, le décorateur, costumier et metteur en scène ita-lien avait déjà appliqué ici au pre-mier, Hippolyte et Aricie, sa vaste culture et son pompiérisme amusé, en les teintant d'une sévérité

L'inégale gémellité des fils de Jupiter et de Léda (l'un est immortel, l'autre ne l'est pas), la latente misogynie du livret l'ont incité cette fois à des variations sur l'inaltérabilité de l'amitié masculine (un char, deux pépiums pour la commune apothéose de Castor et de Pollux, les constellations figurées par un défilé de jeunes gens aux mains enlacées). L'ont incité aussi à marquer de narquoise fantaisie ses illustrations, comme à s'inventer tout un panthéon personnel, à cheval entre les Folies Bergère et le décor des bergères Louis XV.

Dieux et déesses sont casqués à la grecque mais monlés dans du lycra. Les Plaisirs Célestes aux perruques poudrées sont des per-sonnages de miniature sophistiqués, mais leurs seins nus sont, sous les tuniques, des carapaces remodelées. L'enfer est peuple de démons kitsch aux ailes métallisées, les scènes funèbres sont les plus belles: la guerre est figurée dans le prologue par un amoncelle-ment de colonnes brisées, les ombres des Champs-Elysées dansent sous des cagoules en voile

Quant au ciel orageux du cin-quième acte, au ciel fissuré du rideau de scène, et à la très belle voûte céleste azurée du finale, ils semblent avoir été directement inspirés à Pizzi par le dernier Poussin, celui de Diane et Orion avec Tancrède et Herminie des Lamentations sur le Christ. Comme sont empruntés au peintre français (mort près d'une généra-tion avant la naissance de Rameau il est vrai, mais philosophe comme lui et de caractère intraitable), les ombrages calmes, les temples en pleine campagne, les divinités campées sur leur nuage, les corps immobilisés dans des postures théâtrales, les visages rendus phosphorescents par la netteté de la lumière, les somptueux drapés

> Prochaînes représentations : les 13, 20, 24 et 28 juillet, à 21 h 15, au Théâtre de l'Archevêché.

accrochés par des éclairages de côté, le mélange audacieux du bleu, du carmin et du violet, l'obsession de la mort traitée comme un catalogue de scènes à effets, dissimulée sous une rhétorique compliquée d'allusions mythologi-ques et d'allégories fantastiques.

> Conventions et hardiesses

Si le but de ces beaux tableaux animés, réglés avec une précision de revue de music-hall, est de divertir - autant dire. d'empêcher de réfléchir, - la réussite est totale. Et peu importe que l'esthétique soit, en genéral, conforme ou non à celle de Rameau en 1737, quand le musicien inventait, en la personne du tourmenté Castor et de son amante calculatrice et dés-espérée Pelaîre, des «âmes sensibles» très romantiques.

Triomphe mérité en tout cas pour William Christie et ses musiciens des Arts Florissants. Dans la fosse, et avec une précision impeccable, le style de l'œuvre est solidement caractérisé, clairement audible : son ardeur rythmique et ses sensibleries mélodiques, les moments où l'accompagnement orchestral tend vers l'autonomie, la grande sagesse harmonique des divertissements dansés, l'extravagance des écarts vocaux et des modulations dans les récitatifs dramatiques comme dans les airs tragiques, la modernité du trio contradictoire qui précède la des-cente de Pollux aux enfers. En résumé, un mélange bizarre de conventions et de hardiesses.

Bien que François Le Roux (Pollux) n'appartienne pas au «clan» des baroques, la manière de ce baryton français, qui chante de la musique contemporaine à l'étranger, ne détonne pas vrai-ment avec celle d'Howard Crook (Castor), de Véronique Gens (Phébé), d'Agnès Mellon (Pelaîre). Les chœurs magnifiques des Arts Florissants se taillent la part du lion, grâce à la maestria de Rameau dans l'écriture des vastes ensembles vocaux. La chorégraphie de Béatrice Massin pour Ris et Danceries parvient à n'être pas ennuyeuse malgré la longueur un peu exagérée, dans cette tragédie lyrique, des épisodes dansés.

**ANNE REY** 

CINÉMA

## Deux flics pour rire

Une comédie policière qui détourne joyeusement les poncifs du thriller de série

LA MANIÈRE FORTE de John Badham

Bien au chaud dans le système hollywoodien, John Badham hollywoodien, John Badham alterne avec une apparente décontraction les egross films, de la Fièwe du samedi soir à Comme un oiseau sur la branche avec quelques réussites telles que Tonnerre de feu ou War Games, et de plus modestes et plus souriantes variations sur le film de genre. Ainsi Short Circuit il y a cinq ans, et cette Manière forte qui est plutôt une et la manière des

A la manière des innombrables polars américains, il s'agit de met-tre ensemble deux flics aussi tre ensemble deux flics aussi contrastés que possibles, et de les lancer dans les rues dangereuses de la grande ville. Badham et ses scénanstes ont trouvé une variante propice à toutes les parodies en flanquant un dur à cuire d'un jeune acteur rendu célèbre par ses rôles d'aventurier en Cinémascope, au cervelet légèrement ramolli par le succès. Il se fait accepter dans un commissariat new-yorkais pour préparer son prochain film.

Un rôle taillé aux mesures de Michael Fox, interprète-vedette des Retour vers le futur. Il fait équipe avec James Woods, une des rares vraies gueules de thriller (avec Christopher Walken) du cinéma américain, et mémorable comédien chez Sergio Leone et David Cronenberg.

Dès la scène d'ouverture, la note Dès la scène d'ouverture, la note est donnée: sempiternelle vision nocturne de New-York by night mais filmée sur un rythme infernal, et pour une fois, accompagnée d'une musique plus que décente. La suite, poursuite échevelée d'un tueur en série particulièrement accorné sauranommé sie videur

tout de prétexte à une avalanche de clins d'œil intercalés entre les scènes choc.

Le policier casse-cou et la baudruche hollywoodienne s'en donnent à cœur joie dans les poncis du film d'action. Et lors de la spectaculaire scène finale, la Manière forte cite à plaisir Harry Langdon et King-Kong, Hitchcock et Chantons sous la pluie. Cest sans prétention et, partant, fort

JEAN-MICHEL FRODON

 Fermeture définitive du Café de la Danse. - Mis en liquidation judi-ciaire le 15 novembre 1990, Le Café de la Danse, à Paris, a été racheté par un homme d'affaires spécialisé dans la restauration et ne retrouvera donc pas l'activité de programma-tion artistique qui avait été la sienne depuis son ouverture en 1985. Spé-cialisé dans la musique, la danse et la chanson contemporaine, Le Café de la Danse avait été me redressement judiciaire pendant l'été 1989. La salle, qui programmait environ cent trente-cinq spectacles et attirait quelque 20 000 spectateurs chaque année, accusait alors un déficit cumulé de trois millions de francs. □ Beckett en images. - Hommage

à l'œuvre audiovisuelle de Samuel Beckett. Le Prix Nobel de littérature, mort en 1989, écrivit des œuvres spécialement destinées à une transposition télévisuelle, telles que Ghost Trio et Quad, présentées parmi une dizaine de titres. Ainsi que son unique film, judicieusement baptisé Film, et interprété par Buster Keaton.

▶ Jusqu'au i = septembre à la gratiné (surnomme «le videur fou») et démélés sentimentaux du flic coriace-mais-timide, sert sur- 42-60-69-69.

#### sera «réglé un autre jour»: on les laissera en plan, sans le

riés, un patron est en effet quelqu'un qui dirige et qui gagne, essentiellement de l'argent. Et, avec trois Tours à son palmarès et un salaire de joueur de l'OM, Greg LeMond paraît être l'homme de la situation. Ce serait même un patron au grand cœur - il redistribue ses primes - et un coéquipier attentionné. Dans un milieu qui ne sanctionne d'aucun carton jaune les «frottements» et les coups de pédalier, c'est presque attendrissant. Les professionnels, eux, ne

l'entendent pas de la même oreille. Non, il n'y a plus de patron. Un patron, à les entendre, c'est une sorte de matioso. Et mieux que quiconque, Bernard patronat : «Un patron, c'est un pier de LeMond. «Le Blaireau, on

sa loi par la force». Par la force exclusive « du mollet », cela va de soi. Son arme principale est l'allure en montagne.

coureur qui est capable d'imposer

Les coureurs n'ignorent pas que s'il force un peu, s'il « s'énerve », eux, les soutiers, risquent d'arriver hors délai et d'être éliminés par le réglement. Cela limite leurs intentions d'exaspérer qui que ce soit quand le leader décrète une journée de relâche, au lendemain par exemple, d'un contre-la-montre. Et qu'ils n'essaient pas, ces trompela-mort, de s'échapper, le patron se déplacera en personne, avec son grand braquet, pour venir les corriger. A moins ou'il ne mobilise le peloton et leur compte groupe pour les tirer, ce qui n'est pas rien guand on sait que rouier dans une autre roue permet d'économiser 30 % d'énergie.

Bernard Hinault porte le dernier grand sumom du cyclisme. Cinq ans après son dernier tour, il impressionne encore rétrospecti-

ne s'en approchait pas. On n'osait même pas le frôler. > Un patron, donc, c'est un parrain, qui sait jouer de l'intimidation et du poker menteur. Mais de ces patrons-là, les professionnels s'accordent à dire que la race s'est tarie. Les coureurs sont plus nombreux (130 à l'époque de Merckx pour 198 engagés cette année). Le niveau moyen s'est élevé et, comme le fait remarquer Laurent Fignon, « aucun leader ne peut plus mettre les coureurs

Avec vingt-deux équipes pour vingt-deux étapes, la concurrence est plus achamée et il est moins facile de s'arranger à l'amiable pour se répartir les miettes, une fois le patron revêtu du maillot jaune. Les jeunes, selon Gilbert Duclos-Lassalle, sont d'autre part « moins serviles », la démocratie a fait quelques progrès. Mais, sans patron, c'est presque l'autoges-tion dans le peloton. Les attaques sont permanentes, la base a le tournis : «On ne sait plus à qui on doit faire attention ». Sans patron ne s'exerce plus que la loi

sauvage de la compétition. CORINE LESNES

## COMMUNICATION

Après la démission de leur rédacteur en chef

## Grève des journalistes de «Lyon-Libération»

de notre bureau régional

Lyon-Libération était bien disponible dans les kiosques, samedi 13 juillet, mais sans ses pages lyonnaises (1). A la « Une », un communiqué annonçait le mouvement de grève engagé, vendredi 12, par la majorité du personnel pour protester contre « le silence persistant de la direction parisienne », à la suite de la démission du rédacteur en chef de Lyon-Libération, Robert Marmoz (le Monde du 13 juillet).

Les grévistes « s'étonnent » de cette démission et ont demandé. jusqu'alors vainement, de rencon-trer Serge July « dans les plus brefs délais ». Ils veulent par ailleurs disposer de l'audit réalisé par la direction parisienne auprès de la rédaction lyonnaise et s'inquiètent restructuration de l'équipe » qui

devait leur être présentée lundi 15. ser aux dirigeants parisiens « un plan de relance rédactionnelle », accepté par la plupart des journa-listes travaillant à Lyon. Devant le refus de la direction, qui parle de « crise de management endémique dont souffre le journal lyonnais », il a décidé de quitter ses responsa-bilités, qu'il occupait depuis sep-tembre 1989, et le journal. Inspira-teur de cette édition locale lancée en septembre 1986, il avait convaincu, il y a un an, une qua-rantaine d'industriels de la région de participer à l'augmentation du capital de Lyon-Libération, à hau-

teur de 6,5 millions de francs. (1) Créée en 1986, l'édition lyonnaise du quotidien emploie vings-cinq salariés dont une quinzaine de journalistes. Elle comprend huit pages quotidiennes dans lesquelles viennent s'insérer les pages rationales de Libération. Ses ventes atteignent 6000 on 7000 exemplaires par jour.

L'affaire de la MGM

## M. Parretti prêt à un accord avec le Crédit Lyonnais

M. Giancarlo Parretti qui réclame plus d'un milliard de francs au Cré-dit Lyonnais pour avoir saboté son plan de reprise de la «major» américaine MGM-UA (le Monde du 13 juillet), tempère la violence de ses premières attaques. « Je ne veux pas me facher avec la seule banque qui m'a aide, explique-t-il dans une interview au Figaro du 13 juillet. Je présere un mauvais accord à une grande victoire». M. Parretti égra-tigne au passage le PDG du Crédit qui vient de mettre publiquement en

cause l'attitude de certains de ces collaborateurs dans cette affaire. "Jean-Yves Haberer fait partie du "board" du CLBN (NDLR: filiale neerlandaise de la banque française).
Moi, quand je fais partie d'un bourd,
je suis au courant des affaires que
traite la compagnie». Enfin, M. Parretti estime que la publication du détail des prêts qui lui ont été consentis par le CLBN pour la reprise de la MGM devrait mettre un terme aux rumeurs sur l'origine

Les difficultés de l'audiovisuel public

### L'INA a perdu 30 millions de francs en 1990

La liste des sociétés de l'audiovisuel public en difficulté ne cesse de s'allonger. Après Antenne 2, FR 3 et la SFP, l'Institut national de l'audiovisuei (INA) a annoncé, jeudi 11 juillet, 30 millions de francs de pertes en 1990, pour un budget de 500 millions. Et 1991 ne s'annonce pas meilleure, puis-que l'établissement public chargé de la gestion des archives audiovisuelles devrait connaître un nouveau déficit de 37,5 millions de francs pour un volume de recettes identique. «Les pertes de l'an dernier ne sont pas gravissimes, déclare le PDG de l'INA, M. Georges Fillioud. Elles étaient, pour une partie d'entre elles, provisionnées et la trésorerie de l'INA est saine.»

Mais, en revanche, la poursuite du fléchissement de l'activité est plus inquiétante, parce que structurelle. L'INA devenait autrefois automatiquement propriétaire des archives des chaînes publiques - il est notamment du « fond » ORTF. Ce n'est plus le cas depuis les lois de 1982 et de 1986. L'Institut est donc, selon son président, confronté à une baisse significative de son activité de cession de droits aux chaînes de télévision.

L'INA s'est engagé en conséquence depuis quelques mois dans une politique de réduction des coûts (une quarantaine d'emplois sur 900 seront supprimés en trois ans) et dans une « dynamisation » de sa politique commerciale,

prints been

A & Course G. A. Color

leize 33

## **CULTURE**



L'auteur, les comédiens, les musiciens sous les voûtes du Cioîtra des carmes. La star du Festival, c'est Heiner Müller, dont Jean Jourdheuil et Jean-François Peyret présentent six pièces en trois soirées, et Michel Dezoteux, une seule, mais inédite. Une vraie star que photographes et journalistes traquent fébrilement, qui boude les conférences de presse et cherche l'ombre, pour rêver en paix à un monde où il aurait le temps d'écrire à nouveau pour le théâtre. Heiner Müller vient d'un pays disparu, où le temps n'était pas de l'argent, où il avait ou prendre tout son temps. Ici, on va vite. On n'attend pas qu'une œuvre soit achevée pour la faire connaître. On espère l'intérêt de ceux qui offriront les moyens de la terminer. Et pour compenser, on en présente trois. Mais cette mode impérative des triples spectacles commence à devenir affolante, et ne réussit pas à tout le monde. Il est loin le temps de l'auteur consacrant sa vie à peaufiner son œuvre, enfermé dans sa tour d'ivoire. Aujourd'hui on voyage si facilement qu'on peut bien aller chercher son inspiration au plus loin de l'autre bout du monde, dans le Grand Sud...

ottis. Rimon e pog

MIN THE THAT IT



# Petit opéra deviendra grand

Trois « lectures lyriques » à la Chartreuse et la découverte d'une œuvre superbe : « les Cerceaux de feu »

«découvreurs» des moments d'émo-tion vraie, comme celui vécu par quelques centaines de curieux qui ont assisté, le 11 juillet, à la création d'un opéra dans le cadre de «lectures lyriques » proposées par la Chartreuse. Ces lectures consistent en la présentation de trois opéras encore machevés, écrits par trois duos d'écrivains et de compositeurs, dont plu-sieurs se sont installés ici en rési-dence pendant plusieurs semaines ou

plusieurs mois. Trois parrains out été associés l'an passé à la constitution de ces duos d'auteurs. Betsy-Jolas a choisi le compositeur français Bruno Ducol. lui-même ayant appelé à ses côtés l'écrivain Clarisse-Nicoldski. Luciano Berio a pense au Milanais Marco Di Bari, qui a travaillé avec l'écrivain, installé à Paris, Guiseppe Manfridi. Philippe Albéra, enfin, a étu le Suisse Jacques Demierre, qui a invité l'écri-

un prologue drolatique fait de varia-tions sur les chiffres un, deux et trois - façon brutale mais irrésistible de régler une nouvelle fois son compte au rythme et d'introduire un travail sur la voix phitôt distrayant. Malheu-reusement; le livret de Jacques Roman comme la partition de Jacques Demierre ne tiendront pas les promesses initiales.

On tombe très tôt dans une sorte de «vieux théâtre musical», façon début des années 70, très «tryau de decout des années 10, très «tuyan de poèle» dans ses jeux de mots et très discutable dans ses variations autour de «ça» – «Ca augure plein tube... Aver ça, ce qui se croit meilleur se contemple dans sa [ça] somnolence» (CQFD). La partition est curieusement sage, d'un expressionisme tran-quille et peu prenant malgré la ferme direction de Roland Hayrabedian.

Après quelques applaudissements polis et cris d'afficionados embrigadés polis et cris d'afficionados embrigades pour l'occasion, la petite troupe des spectateurs s'étoffe pour l'audition du deuxième opéra. Elle a lieu dans le Tinel de la Chartreuse, salle climatisée toujours aussi belle dans son aspect ruiné étudié — Chéreau avait monté la Platoros. Sur scène, l'Orchestre lyrique de région Avignon-Provence, avec son nouveau chef

ont choisi de donner plusieurs frag-ments de leur opéra situés du début à la fin de l'œuvre. Nous avons donc

#### . Une raison plus profonde

Le livret emprunte beaucoup au commençant par un Sanctus pour s'achever par un Agnus dei entre les-quels aura été magnifiée la vie du saint. La partition emprunte à toute saint. La partition emprunte à foute l'histoire de la musique. De quelques prémices médiévaux au grand opéra italien, tout y passe : la forme requiem, le récitaif, l'aria — quarre solistes — et l'aria con coro — le chœur de l'Opéra d'Avignon au complet. On joue à fond de cette ambignité fondamentale. On passe allègrement les genres en revue et l'œuve n'a finalement de contemporain n'a finalement de contemporain qu'une destruction systématique de l'harmonie, dans l'écriture de la parti-tion comme dans le recours, souvent maladroit, à une sonorisation qui fait se promener et les voix et les instruments. Une pertie du public s'en-thousiasme comme si elle était chez Verdi ou Puccini. De la musique contemporaine qui rassure, c'est rare.

sétuit par ses euvres», confie Bruno Ducol, qui avait jusque-là beaucoup écrit pour orchestre et orchestre de chambre sans avoir abordé l'opéra. «Dans ces romans, elle a toujours tra-vaillé à l'incarnation de la voix dans des corps, ses personnages m'ont part tout prêts à être mis en musique. Ses textes s'inscrivent dans une recherche de propositions rythmiques qui sont comparables à mes recherches musiadmis les contraintes d'une œuvre lyrique et compris que le livret n'est pas forcément au premier plan mais peut être parfois un prétexte à la musi-

Une raison plus profonde a donné à leur rapprochement un caractère tout à fait évident. Bruno Ducol s'intéresse depuis longtemps à la ques-tion du mythe. Il avait écrit Praxitèle sur le mythe de Pygmalion en 1987, et travaillé avec un chorégraphe ita-lien sur le mythe de Narcisse. Il est ilen sur le mythe de Narcisse. Il est aussi intervenu plusieurs fois dans différents colloques pour s'interroger sur le mythe grec et la musique. «Tous mes personnages, dit Clarisse Nicoïdski, se sont toujours trouvés dans des situations qui sont le reflet de situations mythiques essenielles.» Pour les Cerceaux de feu, tous deux se sont mis d'accord sur un

Le Festival d'Avignon offire aux vain et comédien franco-suisse Jacdécouvreurs» des moments d'émoion vraie, comme celui vécu par 
quelques centaines de curieux qui ont 
ssisté, le 11 juillet, à la création 
l'un opéra dans le cadre de electures 
vriques » proposées par la Charreuse. Ces lectures consistent en la 
résentation de trois opéras encore 
rache sèche, drôle de nom pour un 
poème en prose dit et chanté par 
reuse. Ces lectures consistent en la 
résentation de trois opéras encore 
rache sèche, drôle de nom pour un 
poème en prose dit et chanté par 
reuse crits par trois duos d'écrireuses et douze choristes du 
groupe Musicatreize, placés de part et 
d'un accordéon. Cela commence par 
une reuse l'en de deux pianos, d'un tuba et 
d'un accordéon. Cela commence par 
une reuse Roman.

Les lectures commencent à 
forme de bonne nouvelle: il y a 
réple de ce nom à la 
tête d'une formation qui, du coup, 
redevient fréquentable.

Les lectures commencent à 
forme de bonne nouvelle: il y a 
réple de ce nom à la 
tête d'une formation qui, du coup, 
redevient fréquentable.

Les lectures commencent à 
forme de bonne nouvelle: il y a 
réple de ce nom à la 
tête d'une formation qui, du coup, 
redevient fréquentable.

Les lectures commencent à 
forme de bonne nouvelle: il y a 
réple de ce nom à la 
tête d'une formation qui, du coup, 
redevient fréquentable.

Les lectures commencent à 
poème en prose dit et chanté par 
redevient fréquentable.

Legende de Sains-Julien l'hospitalier, 
respect d'une formation qui, du coup, 
redevient fréquentable.

Legende de Sains-Julien l'hospitalier, 
respect d'une formation qui, du coup, 
redevient fréquentable.

Legende de Sa n'apaisent pas quelques airs plus calmes, légers, et que renforce la voix tendue d'une récitante.

L'œuvre s'interrompt aujourd'hui au bout de quarante minutes, et l'on voudrait sincerement qu'une maison d'opéra s'intéresse assez tôt à son achèvement (c'est l'objet premier de ces lectures), s'intéresse à ce duo qui a suroris par la qualité de son travail son goût de l'envoûtement et du ris-- le rôle du frère, comble de l'ambiguïté, est chanté par un haute-contre; un chœur de quatre garçons dit les tourments de l'enfance comme on l'a rarement entendu sur une scène. Une fois encore, l'Orchestre d'Avignon s'est plutôt bien sorti d'une épreuve difficile.

Il v a là en gestation une œuvre exigeante et claire, une audace lyrique qui paie, sans obséquiosité et en ne remant rien de sa moderanté, son tribut au Ravel de l'Enfant et les sortilèges. Et comme une promesse ras-surante: l'opéra n'est pas définitivement une discipline de musée.

**OUVIER SCHMITT** 

▶ Demière lecture le 13 juillet à 19 heures. Eglise et Tinel de la Chartreuse. Tél.: 90-86-24-43.

## **Triple Candide**

Avec Leo Katz et ses œuvres, Louis-Charles Sirjacq démultiplie un personnage aui se laisse deviner en une seule fois

Après les Comédies barbares en deux parties, après les six pièces de Heiner Müller en trois soirées, Louis-Charles Sirjacq donne trois pièces en une seule fois. Il est vrai qu'elles ont un même héros, nomme Léo Katz, se passent dans un même lieu d'illusion - comme le bordel de Genet dans le Balcon - un asile psychiatrique où l'on attend le docteur comme on attendrait un fantomatique Godot.

na. No entre obstance de

Léo Katz est d'abord homme de théâtre, ou plutôt fakir de music-hall poussé au suicide, puis écrivain piqueur de mots, ensin peintre. Mais là, mieux vaut lire le dossier complet sur

Léo Katz et ses æuvres, roman théâtral paru aux éditions Com-pact (205 pages, 95F) car nons avouous avoir craqué, à minuit et demi, alors que le second entr'acte commençait seulement.

Cette obsession des intégrales

se répand dangereusement. Evidemment, la question se pose: est-ce bien nécessaire? Dans le cas de Louis-Charles Sirjacq, la réponse est: certainement non. Le personnage de Léo Katz, sorte de Candide à la recherche d'une vérité solide, est attachant, mais après trois heures passées avec lui, on a l'impression de savoir tout de lui depuis un bon moment. Ses partenaires sont sans épaisseur, ils servent uni-quement de répondants. Il y a une assistante, une présentatrice-infirmière qui dans la seconde pièce devient une infirmière-expensionnaire, plus un compaenon de chambre.

L'écriture de Louis-Charles Sirjacq est fine et sensible, toute empreinte d'un humour élégant. Mais c'est une écriture terrible-ment bavarde. Léo ne cesse de ment bavarde. Leo de cesse de parier, de dire, de se posser des problèmes à haute voix et d'y apporter des solutions. Il est vrai que Louis-Charles Sirjacq met-teur en scène a mai servi son texte. Il n'a su lui donner aucun mouvement. Dans un décor triste de Marina Sheetikoff, il a réglé les entrées et les sorties avec une gaucherie d'amateur. Jean-Luc Porraz (Léo) et l'irrésistible Marlu Marini ont beau se donner, ils ne parviennent pas à animer la représentation. Il faudrait voir ces métamorphoses de Léo Katz – et peut-être pas les trois à la fois - prises en main par quelqu'un de vif, de percutant. Ce sera pour une

autre occasion. COLETTE GODARD > Salle Benoît XII. jusqu'au 18 juillet, à 21 h 30.

Le temps est à l'union des cultures, à leur métissage. Petit Nord cherche Grand Sud est une autre façon de voyager en charter Les Patagoniennes et les Patago-niens? Tous des descendants n'était pourtant pas leur affaire. Par exemple, étonnement de d'Espagnols, d'Italiens, de Fran-çais, d'Anglais. Vincent Colin

mi-amateurs.

«Immigrés», qu'est-ce que cela veut dire? Plutôt, qui n'est pas immigré? «Etranges étrangers», se contentait de dire Prévert, sirotant un blanc-cassis avec ses copains de Belleville, qui se nommaient Ben quelque chose ou Aristide Beausoleil. Paul Morand, dès les années de guerre (celle de 14-18), précisait : « Les Annamites fardés de charbon, les Tunisiens olive, réformés pour le cœur, les nègres bleus, debout sur la locomotive, tout ce qui sert à faire aujourd'hul du Français. » Sartre et Nizan aimaient beaucoup ces premiers poèmes de Morand.

La France n'est pas la seule métisse, ici-bas. C'est la même chose partout. Un comédien des grands voyages, Vincent Colin, décide de rejoindre, avec une esconade d'acteurs volontaires de Bagnolet et de Pontoise, l'autre extrémité du monde, going down comme disent les ascenseurs de Manhattan, soit la ville la plus proche du pôle sud. On s'informe : c'est Ushuaïa, une ville de la Patagonie, près du détroit de Magellan.

Ils débarquent. Sur le marché: hi-fi japonaise, boisson gazeuze yankee (pour ne pas la nommer), cuvettes chinoises, ainsi de suite. n'est pas surpris, il savait déjà, et son projet n'était pas le tourisme, mais l'invention, l'essai d'une forme d'« échanges culturels », comme l'on dit, avec les acteurs les plus ultra-marins. Et il trouve, à Ushuaïa, un groupe de théâtre, Theatro Fueguino (dirigé par Monica Sandali), et deux troupes

Bagnolet-sur-Patagonie

Brassage, amalgame, fusion: ceux de Bagnolet joueront en patagon (ils le prononcent un peu comme des vaches espagnoles), ceux de la Terre de feu joueront en français (sans accent). La pièce? Un tutti-frutti de poèmes-histoires de la Patagonie (plusieurs recueillis des lèvres de la dernière survivante Ona, Lola Kiepja, morte en 1966 en Terre de feu à l'âge de quatre-vingt-dix ans), et de récits des premiers navigateurs européens venus longer cette côte et se risquer dans le détroit : il restait alors des Indiens en vie (eux-mêmes immigrés), et ces marins les décrivi-rent ( « très belles dents blanches, mais un peu larges pour Paris»).

Portraiturer les « naturels »

constater que le seul but de Bougainville, en allant croiser là-bas, était de s'emparer des Malouines - ce qu'il fit, mais le roi d'Espagne se montra aussi regardant que M= Thatcher: il fallut les rendre.

Après douze mois d'inventions réciproques, de poésie du libre-échange, la troupe argentino-fran-çaise, pilotée par Monica Sandali et Vincent Colin, dressait ses tréteaux dans un ancien pénitencier d'Ushuaïa qu'avait fermé Peron, et présentait Petit Nord cherche Grand Sud, qui est à présent joué à Avignon, dans le cloître des

il ne faut pas manquer cela, c'est un régal. Il y a des clowns, des explorateurs, des planistes, des tours de Pise, des pains de sucre, des rires pour un oui pour un non, un cheval arabe premier prix de tango et une périssoire de la grande espèce qui traverse les mers à pied sec, tout cela pas vu pas pris. Ah! oui vraiment, l'échange culturel ainsi compris c'est le bonheur, et puis les

Gaby Vernieri, immigrées ou pas, ont une présence merveilleuse, elles irradient la joie du jeu.

Cette farce légère émue a le charme et la fraîcheur des premiers ateliers de photographes, aux décors simples, toute cette poésie en trompe-l'œil. C'est encore l'éternel voyageur Paul Morand qui notait là-bas, dans une foire: « Pour soixante pese-tas, Modern Photo vous tire en misteur ou en lister grace la couaviateur, ou en Jesus avec la cou-ronne d'épines sans augmentation de prix. »

MICHEL COURNOT

► Au cloître des Célestins. Jus-qu'au 19 juillet à 22 heures.

3 Bernard Faivre d'Arcier à Avignon. - Le directeur du théâtre au ministère de la culture est arrivé avec tout son bureau. Il est là pour travailler. Il doit présenter les lectures de la Chartreuse, mais ils sont beaucoup à attendre surtout la rencontre du 18 juillet, pendant laquelle Bernard Faivre d'Arcier doit préciser le programme de 1992. On parle déjà d'Agathe Alexis pour succéder à Jean-Lonis Martin-Barbaz à la tête du centre comédiennes de la Patagonie, Monica Sandali, Tati Trebuck, dramatique du Nord-Pas-de-Calais.





SAMEDI 13 JUILLET

1

### LA CINÉMATHÈQUE

PALAIS DE CHAILLOT (47-04-24-24)

SAMEDI

Aspects du cinéma français : années soixante : Vie privée (1961), de Louis Maile, 15 h; Aspects du cinéma français: années solvante: Mister Free-dom (1969), de William Klein, 17 h; Rock and Movie : Calypso Heat Wawe (1957, v.o. s.t.f.), de Fred F. Sears, 21 h.

DIMANCHE Aspects du cinéma français : années soixante : Château en Suède (1963), de Roger Vadim, 15 h ; Aspects du cinéma français : années solxante : le Bonheur français : années solxante : le (1965), d'Agnès Varda, 17 h.

PALAIS DE TOKYO (47-04-24-24)

SAMEDI Les Quarante Ans des Cahiers du cinéma : Jeux d'été (1950, v.o.), d'ingmar Bergman, 18 h ; Un Américain bien tranquille (1957, v.o.), de Joseph L. Macking 20 h Mankiewicz 20 h.

DIMANÇHE Les Quarante Ans des Cahiers du cinéma : la Ronds de l'aubs (1957, v.f.), de Douglas Sirk, 18 h ; Comme un tor-rent (1959, v.o.), de Vincente Minnelli, 20 h.

CENTRE

**GEORGES POMPIDOU** SALLE GARANCE (42-78-37-29)

SAMEDI Le Cinéma australien : la Dernière Vague (1977, v.o. s.t.f.), de Peter Weir, 14 h 30 ; l'Année de tous les dangers (1982, v.o. s.t.f.), de Peter Weir, 17 h 30 ; Witness (1984, v.o. s.t.f.), de Peter Weir, 20 h 30.

DIMANCHE Le Cinéme australien : Picnic à Hanging Rock (1975, v.o. s.t.f.), de Peter Weir, 14 h 30 ; Green Card (1990, v.o. s.t.f.), de Peter Weir, 17 h 30 ; le Cercle des poètes disparus (1989, v.o. s.t.f.), de Peter Weir, 20 h 30.

### VIDÉOTHÈQUE DE PARIS

Forum des Halle (40-26-34-30)

SAMEDI Les Abounés programment la séance du spectateur : Tous les garçons s'appellent Patrick (1957) de Jean-Luc Godard, la Maman et la Putain (1973) de Jean Eustache, 14 h 30 ; Bande annonce : Rue des Prairies (1959) de Denys de La Patellière, 16 h 30 ; Bande annonce : Une femme est une femme (1961) de Jean-Luc Godard, Cléo de 5 à 7 (1962) d'Agnès Varda, 18 h 30 : ide annonce : Le silence est d'or, la Nuit américaine (1973) de François Truf-

### LES EXCLUSIVITÉS

ACTE D'AMOUR (it.) : Epée de Bois, 5. (43-37-57-47). L'AFFAIRE WALLRAFF (A., v.o.): Forum Orient Express, 1• (42-33-42-26): Pathé Hautefeuille, 6• (46-33-79-38): Pathé Marignan-Concorde, 8•

(43-59-92-82) ; Sept Parnassiens, 14-(43-20-32-20) ; v.f. : Pathé Impérial, 2-(47-42-72-52) : Les Nation, 12 (43-43 Pathé Montparnasse, 14 (43 20-12-06) : Gaumont Convention, 15-(48-28-42-27) ; Pathé Wepler II, 18-(45-22-47-94). AKIRA (Jap., v.o.) : Grand Pavois, 15-(45-54-46-85).

ALICE (A., v.o.) : Epés de Bois, 5 (43-37-57-47) ; 14 Juillet Pamasse, 6 (43-26-58-00) ; UGC Triomphe, 8 (45-74-

ALL THE KING'S MEN (Chin., v.o.) Utopia, 5• (43-26-84-65) ; Républic Cinémas, 11• (48-05-51-33). ALLO MAMAN C'EST ENCORE MOI

AN ANGEL AT MY TABLE (néo-zéla: dais, v.o.) : Les Trois Luxambourg, 6-(46-33-97-77). L'ANNÉE DE L'ÉVEIL (Fr.) : Lucemaire 6. IAS.AA.57.3AI L'ARME PARFAITE (A., v.o.) George V, 8 (45-62-41-46); v.f.: Rex, 2 (42-36-83-93); UGC Montparnasse,

### PARIS EN VISITES

**LUNDI 15 JUILLET** 

« Les hôtels célèbres du Marais nord», 14 h 30, métro Saint-Paul-Le Marais (Lutèce visites). «Les bosquets du parc du château de Versailles», 14 h 30, cour d'hon-neur du château. «L'Opéra Gamier», 11 heures, hall (P.-Y. Jasiet).

s L'hôtel de Lassay », 14 h 30, 33, quai d'Orsay (C. Merle). « Une heure au Père-Lachaise », 11 haures, entrée principale (V. de Langiade).

« Deux siècles d'art funéraire su

Père-Lachaise », 14 h 45, entrée principale (V. de Langlade). « L'îte Saint-Louis pas à pas », 14 h 30 et 16 h 30, métro Pont-Marie (Connaissance d'ici et d'ail-

«Les appartements royaux du Lou-vre», 14 h 30, 2, place du Palais-Royal (Connaissance de Paris). «Les passages marchands du dix-neuvième siècle», 14 h 30, 4, rue du Faubourg-Montmartre (Paris autre-foie)

14 h 30, métro Saint-Paul (I. Hauller) « Hôtels et jardins du Marais », 14 h 30, métro Saint-Paul (Résurrec-

6• (45-74-94-94) ; Paremount Opéra, 9• (47-42-56-31) ; Pathé Wepler II, 18• (45-22-47-94) ; Le Gambetta, 20- (46-36-10-96). AUX YEUX DU MONDE (Fr.) : Epés de

Bois, 5- (43-37-57-47). BASHU, LE PETIT ETRANGER (iranien, v.o.) : Utopla, 5- (43-26-84-65). CELLINI (lt., v.f.) : Bretsgne, 6- (42-22-57<del>-9</del>7).

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS (A., v.o.) : Cinoches, 6- (46-33-10-82) ; Grand Pavois, 15- (45-54-46-85). CHEB (Fr.-Alg.) : Ciné Beaubourg, 3-(42-71-52-36).

LA CRÉATURE DU CIMETIÈRE (\*) (A., v.f.) : Pathé Montparnasse, 14 (43-20-CYRANO DE BERGÉRAC (Fr.) : UGC

Triomphe, 8- (45-74-93-50). DANS LA PEAU D'UNE BLONDE (A. v.o.) : Forum Orient Express, 1• (42-33-42-26) ; UGC Odéon, 6• (42-25-10-30) ; Pathé Marignan-Concorde, 8• (43-59-92-82) ; UGC Biarritz, 8• (45-62-20-40) ; 45-62-20-40] 92-82); UGC Biarritz, 8· (45-82-20-40); 14 Juillet Beaugrenelle, 15· (45-75-79-79); UGC Maillot, 17· (40-68-00-16); v.f.: Pathé Français, 9· (47-70-33-88); UGC Lyon Bastille, 12· (43-43-01-59); Fauvette, 13· (47-07-55-88); Pathé Montparnasse, 14· (43-20-12-06); Geumont Convention, 15· (48-28-42-27); Le Gambetta, 20· (46-36-10-96).

10-96). 10-50).

DANSE AVEC LES LOUPS (A., v.o.):
Bretsgne, 8- (42-22-57-97); Gaumont Ambassade, 8- (43-59-19-08); Gaumont Alésia, 14- (43-27-84-50); v.f.:
Rex (le Grand Rex), 2- (42-36-83-93);

Fauvette, 13: (47-07-55-88).

JIMI HENDRIX (A., v.o.) : Ciné Besubourg, 3- (42-71-52-36); Max Linder Panorama, 9- (48-24-88-88).

JUNGLE FEVER (A., v.o.) : Gaumont Les Halles, 1- (40-26-12-12) ; Gaumont

JUNIOR LE TERRIBLE (A., v.f.) : UGC Montparnasse, 6- (45-74-94-94) ; Para-mount Opéra, 9- (47-42-56-31). LES LIAISONS DANGEREUSES (A

MADAME BOVARY (Fr.): 14 Juillet Parnesse, 6 (43-26-58-00). LES MARRHTIENS (A., v.f.): Pathé Français, 9 (47-70-33-88); Fauvette Bis, 13 (47-07-55-88).

46-85). NIKITA (Fr.): Gaumont Ambassade, 8-

Les Halles, 1: (40-26-12-12); Geurront Opéra, 2: (47-42-60-33); 14 Juillet Odéon, 6: (43-25-59-83); Geurront Ambassade, 8: (43-59-19-08); Le Bastille, 11: (43-07-48-80); Escurial, 13: (47-07-28-04); Geurront Alésia, 14: (43-27-84-50); Blenvente Montparnasse, 15: (45-44-25-02).

v.o.) : Cinoches, 6: (48-33-10-82) ; Grand Pavols, 15: (45-54-46-85). LA LISTE NOIRE (A., v.o.) : Cinoches, 6- (46-33-10-82). LUNE FROIDE (") (Fr.) : Saint-André-des-Arts I, 6- (43-26-48-18).

MERCI LA VIE (Fr.) : Epée de Bois, 5º (43-37-57-47). .MISERY (\*) (A., v.o.) : Cinoches, 6 (46-33-10-82) ; Grand Pavols, 15 (45-54-

NEUF SEMAINES ET DÉMIE (\*) (A., v.o.) : Studio Galanda, 5: (43-54-72-71) ; Grand Pavois, 15: (45-54-

(43-59-19-08) ; Saint-Lazare-Pasquier, 8- (43-87-35-43) ; Les Montpernos, 14-(43-27-52-37).

let Beaugrenelle, 15• (45-75-79-79) ; v.f. : Rex, 2• (42-36-83-93) ; Pathé

Français, 9- (47-70-33-88); Les Nation, 12- (43-43-04-67); UGC Lyon Bastille, 12- (43-43-01-59);

Fauvette, 13• (47-07-55-88) ; Pathé

Montpernasse, 14- (43-20-12-06);

Gaumont Convention, 15- (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18- (45-22-

NEW JACK CITY. (\*) Film américain

de Mario van Peebles, v.o. : Forum Horizon, 14 (45-08-57-57) ; UGC

Odéon, 6: (42-25-10-30); UGC Nor-

mandle, 8 (45-63-16-16); v.f. : Rex,

2- (42-36-83-93); UGC Montpar-

nasse, 6- (45-74-94-94) ; Paramount

Opéra, 9- (47-42-56-31); UGC Lyon

Bestille, 12- (43-43-01-59) ; Fau-

verte. 13- (47-07-55-88) : Mistral

14 (45-39-52-43); UGC Conven-

tion, 16 (45-74-93-40); Pathé

RIEN A PERDRE, Film américain de

Gary Sinise, v.o. : Pathé Hautefeuille.

B (46-33-79-38); George V, 8- (45-62-41-46); Sept Parnassiens, 14-(43-20-32-20); v.f.: Pathé Impérial,

2. (47-42-72-52); Les Nation, 12.

LE SECRET DE SARAH TOMBE-

LAINE. Film français de Daniel Lacambre : Forum Orient Express, 1º (42-33-42-26) : Georgé V. 8º (45-62-

41-46); Sept Parnassiens, 14- (43-

LES VIES DE LOULOU. (\*\*) Film

aspagnol de Bigas Luna, v.o. : Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36) ; UGC Danton, 6- (42-25-10-30) ; UGC

Rotonde, 6- (45-74-94-94); UGC Biarritz, 8- (45-62-20-40); v.f. : Rex,

2. (42-36-83-93) ; Saim-Lazare-Pas-

quier. 8: (43-87-35-43); UGC Lyon

Bastille, 12- (43-43-01-59); Mistral,

14 (45-39-52-43); Le Gambetta, 20 (46-36-10-96).

Wepler II, 184 (45-22-47-94).

(43-43-04-67).

20-32-20).

46-01).

**LES FILMS NOUVEAUX** LES ANGES DE LA NUIT. (\*) Film américain de Phil Joehou, v.o. : Gaumont Les Halles, 1\* (40-26-12-12) ; 14 Juillet Odéon, 6\* (43-25-59-83) ; Publicis Champs-Elysées, 8• (47-20-76-23); 14 Juillet Bastille, 11• (43-57-90-81); Gaumont Alésia, 14• (43-27-84-50); 14 Juillet Beaugre-nelle, 15• (45-75-79-79); v.f.: Gaumont Opéra, 2º (47-42-60-33) ; Mira-mar, 14º (43-20-89-52) ; Gaumont

Convention, 15: (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18: (45-22-48-01). Parre Cicny, 18 (45-22-46-01).

DANNY LE CHAMPION DU MONDE, Film britannique de Gavin Miller, v.f.: Gaumont Les Halles, 1• (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2• (47-42-60-33); Gaumont Ambasade, 8• (43-59-19-08); Gaumont Alésia, 14• (43-27-84-50); Les Montparnos, 14• (43-27-52-37).

ENVOYÉ SPÉCIAL. Film américain de Manny Coto, v.o.: UGC Blarritz, 8-(45-62-20-40); v.f.: UGC Montpar-nasse, 6- (45-74-94-94); Paramount Opéra, 9- (47-42-56-31); UGC Lyon Bastille, 12 (43-43-01-59); Mistral, 14 (45-39-52-43); UGC Convention, 15 (45-74-93-40).

LA GUERRE DES NERFS, Film amé-Icain de John Irvin, v.o.: George V. 8• (45-62-41-46); Sept Pamassiens, 14• (43-20-32-20); v.f.: Pathé Impérial, 2• (47-42-72-52); Pathé Clichy, 18• (45-22-46-01).

cain de Jorge Montesi et Dominique Othenin-Gerard, v.o. : Forum Orient Express, 1• (42-33-42-26) ; George V. 8• (45-62-41-46) ; v.f. : Rex, 2• 142-36-83-93) · LIGC Montrorms · (45-74-94-94) ; Pathé Clichy, 18· (45-22-46-01); Le Gambetta, 20-

LA MANIÈRE FORTE.' Film américain de John Badham, v.o.: Forum Horizon, 1: (45-08-57-57); 14 Juillet Odéon, 6: (43-25-59-83); George V, 8: (45-62-41-46); Pathé Marignan-Concorde, 8: (43-59-92-82); 14 Juil-

L'EAU ET LES HOMMES (Fr.) : La

L'HISTOIRE SANS FIN II (A., v.f.) :

Denfert, 14 (43-21-41-01) ; Saint-Lam-

HORS LA VIE (Fr.-It.-Bel.) ; Epés de

HOT SPOT (\*) (A., v.o.) : Epée de Bois, 5- (43-37-57-47),

L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE

J'ÉCRIS DANS L'ESPACE (Fr.) : La

JACQUOT DE NANTES (Fr.) : Saint

André-des-Arts II, 8- (43-26-80-26) ;

Sept Pamassiens, 14 (43-20-32-20).

JALOUSIE (Fr.): Gaumont Pamasse,

'ETRE (A., v.o.) : Cinoches, 6- (48-33-

bert, 15- (45-32-91-68).

Sois, 5º (43-37-67-47).

10-821

ia, 5. (43-26-84-65).

DELICATESSEN (Fr.): Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36); UGC Danton, 6- (42-25-10-30); UGC Rotonde, 6- (45-74-94-94); UGC Biarritz, 8- (45-82-20-40); 14 Juillet Bastille, 11- (43-57-90-81). LA NOTE BLEUE (Fr.) : Elysées Lincoln LE PORTEUR DE SERVIETTE (h.-Fr., v.o.) : Latina, 4• (42-78-47-86) ; Lucer-naire, 6• (45-44-57-34) ; UGC Damton, 6- (42-25-10-30) ; UGC Triomphe, 8-(45-74-93-50). DIEU VOMIT LES TIÈDES (Fr.) : Uto-

LA DISCRÈTE (Fr.): Latina, 4- (42-78-47-86); Les Trois Balzac, 8- (45-61-10-60). LE PREMIER EMPEREUR (Can.-Chin.) La Géode, 19- (40-05-80-00). PRETTY WOMAN (A., v.o.) : Elysées Lincoln, 8• (43-59-36-14) ; Grand Pavois, 15• (45-54-46-85) ; v.f. : Les LES DOORS (A., v.o.): Rex (le Grand Rex), 2- (42-36-83-93); Publicie Champs-Elysées, 8- (47-20-76-23); Grand Pavois, 15- (45-54-46-85); Stu-deo 28, 18- (46-06-36-07). Montoamos, 14- (43-27-52-37).

LA REINE BLANCHE (Fr.) : George V CAD 28, 18\* (40-US-30-U), LA DOUBLE VIE DE VÉRONIQUE (Fr.-Pol., v.o.): Gaumont Les Halles, 1\* (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2\* (47-42-80-33); Saint-André-des-Arts I, 6\* (43-26-48-18); La Pagoda, 7\* (47-05-12-15); Gaumont Ambassade, 8\* (43-64) 8· (45-62-41-46).
LA RELÈVE (A., v.o.): Forum Orient Express, 1· (42-33-42-26); Pathé Marignan-Concorde, 8· (43-59-92-82); UGC Normandie, 8· (45-63-16-16); v.f.: Rex, 2· (42-36-83-93); Paramount Opéra, 9· (47-42-56-31); Fauvette Bis. 13· (47-07-55-88); Mistral, 14· (45-39-52-43); Pathé Montparnasse, 14· (43-20-12-06); UGC Convention, 15· (45-74-93-40); Pathé Wepler, 18· (46-22-46-01). B• (45-62-41-46). 59-19-08); La Bestille, 11• (43-07-48-60); Gaumont Parnasse, 14• (43-35-30-40); Gaumont Alésia, 14• (43-27-

46-01).

Géode, 19- (40-05-80-00). EDWARD AUX MAINS D'ARGENT REVENGE (A., v.o.) : Forum Horizon, REVENGE (A., v.o.) : Forum Horizon, 1\* (45-08-57-57) : UGC Odéon, 6\* (42-25-10-30) ; George V, 8\* (46-62-41-46) ; UGC Biarritz, 8\* (46-62-20-40) ; UGC Maillot, 17\* (40-68-00-16) ; v.f. : UGC Montpernasse, 6\* (45-74-84-94) ; Paramount Opéra, 9\* (47-42-56-31) ; UGC Lyon Bastille, 12\* (43-43-01-59) ; Fauvette, 13\* (47-07-55-88) ; Milstral, 14\* (45-39-52-43) ; UGC Convention, 15\* (45-74-93-40) ; Pathá Clichy, 18\* (45-22-46-01) ; Le Gambetta, 20\* (46-36-10-96). (A., v.o.) : Grand Pavois, 15\* (45-54-46-85). LES FEEBLES (\*) (néo-zélandais, v.o.) : Forum Orient Express, 1• (42-33-42-26); Cinoches, 6• (46-33-10-82). LA FRACTURE DU MYOCARDE (Fr.) : Lucemaire, 6- (45-44-57-34). GREEN CARD (A., v.o.) : Cinoches, 6-HALFAOUINE (Fr.-Tun., v.o.) : Epée de Bois, 5• (43-37-57-47).

RHAPSODIE EN AOUT (Jap., v.o.) Lucemaire, 6: (45-44-57-34); Grand Pavois, 15: (45-54-46-85). ROBIN DES BOIS (A., v.o.) : George V. **8• (45-62-41-46)**.

ROBINSON & CIE (Fr.) : Latine, 4 (42-78-47-86) : Epée de Bols, 5: (43-37-57-47) : 14 Juillet Pamasse, 6: (43-26-58-00); Grand Pavois, 15. (45-54-

SAILOR ET LULA (\*) (Brit., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36) : Studio Galande, 5- (43-54-72-71) ; Lucernaire, SALE COMME UN ANGE (Fr.) : Saint-André-das-Arts I, 6- (43-26-48-18).

(45-75-79-79); v.f.: Miramar, 14 (43-120-89-52). LE SILENCE DES AGNEAUX (") (A.

v.o.) : Gaumont Les Halles, 1 · (40-26-12-12) : Pathé Hautefeuille, 6 · (46-33-79-38) ; UGC Triomphe, 8- (45-74-93-50) ; Bienvenüe Montparnasse, 15-93-50) ; Bienve (45-44-25-02). SUSHI SUSHI (Fr.) : Ciné Beaubourg, 3-(42-71-52-36).

THE FIELD (A., v.o.) : Sept Parnassiens, 14- (43-20-32-20). THE TWO JAKES (A., v.o.): UGC Biarritz. 8- (45-62-20-40)

THELMA ET LOUISE (A., v.o.) : Forum Horizon, 1: (45-08-57-57); Ciné Besu-bourg, 3: (42-71-52-38); UGC Odéon, 6: (42-25-10-30); UGC Rotonde, 6: 6- (42-29-10-30); USC Rotonora, 6-(45-74-94-94); George V, 8- (45-62-41-46); UGC Normandie, 8- (45-63-16-16); 14 Juillet Bestille, 11- (43-57-90-81); 14 Juillet Bestille, 15- (45-75-79-79); v.f.: UGC Montparnasse, 8-(45-74-94-94) ; Paramount Opéra, 9 (47-42-58-31) ; Pathé Clichy, 18 (45-

22-48-01). TORCH SONG TRILOGY (A., v.o.) Ciné Beaubourg, 3 (42-71-52-36); Le Berry Zèbre, 11 (43-57-51-55).

TOTO LE HÉROS (Bel.-Fr.-All.): Gau-mont Les Halles, 1- (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2- (47-42-60-33); Pathé Hautefeuille, 6- (46-33-79-38); Publicis Saint-Germain, 8 (42-22-72-80); La Pagode, 7 (47-05-12-15); Gaumont Ambassade, 8 (43-59-19-08); La Bastille, 11 (43-07-48-80); Escurial, 13 (47-07-28-04); Gaumont Escural, 13-(47-07-28-04); Gaumont Parnasse, 14-(43-27-84-50); Gaumont Alésia, 14-(43-27-84-50); Gaumont Convention, 15-(48-28-42-27); UGC Maillot, 17-(40-68-00-16); Pathé Wepler II, 18-(45-22-47-94).

TOWOURS SEULS (Fr.) : Epée de Bois, 5- (43-37-57-47).

37-2 LE MATIN (\*) (Fr.) : Gaumont Champs-Elysées, 8- (43-59-04-67) ; Gaumont Parnasse, 14- (43-35-30-40). LE TRIOMPHE DE BABAR (Fr.-Can.) Le Berry Zèbre, 11• (43-57-51-55) Saint-Lambert, 15• (45-32-91-68). UN BAISER AVANT DE MOURIR (A., v.o.): Gaumont Ambassade, 8- (43-59-

UN CŒUR QUI BAT (Fr.) : Gaumont Pamasse, 14 (43-35-30-40) ; Studio 28, 18 (46-06-36-07). UN LOOK D'ENFER (A., v.o.) : George V, 8 (45-62-41-46) ; v.f. : Pathé Fran-cais, 9 (47-70-33-88).

UN THE AU SAHARA (Brit., v.o.) Lucemaire, 6 (45-44-57-34). UNE ÉPOQUE FORMIDABLE... (Fr.) : Forum Horizon, 1 (45-08-57-57); Rex. 2 (42-36-83-93); UGC Danton, 6 (42-25-10-30); Pathé Marignan-Concorde, 8• (43-59-92-82); Saint-Lazare-Pas-8° (43-59-92-52); Saint-Lazare-Pasquier, 8° (43-87-35-43); Pathé Français, 8° (47-70-33-88); Les Nation, 12° (43-43-01-59); Fauvette Bis, 13° (47-07-55-88); Gaumont Alésia, 14° (43-27-84-50); Pathé Montparnasse, 14° (43-20-13-08); Gaumont Alesia, 14° (43-27-84-50); Pathé Montparnasse, 14° (43-20-13-08); Gaumont Courseles 20-12-06) ; Gaumont Convention, 15-(48-28-42-27) ; UGC Maillot, 17- (40-

68-00-16) ; Pathé Wepler, 18- (45-22-46-01) ; Le Gambetta, 20- (46-36-10-96). URANUS (Fr.) : George V, 8 (45-62-VERAZ (Fr.-Esp.-It.) : Studio des Ursu-lines, 5 (43-26-19-09) ; George V, 8-(45-62-41-46).

LA VIE DES MORTS (Fr., v.o.) : Reflet Logos H. 5: (43-54-42-34) LE VOYAGE DU CAPITAINE FRA-CASSE (Fr.-lt.): Les Montparnos, 14-43-27-52-37).

## THEATRES

ANTOINE - SIMONE-BERRIAU (42-08-77-71). A vos souhaits : 20 h·45, dim. 15 h 30. ARCANE (43-38-19-70). Vie et Mort du BERRY (43-57-51-55). Le Fou de Bas-BOUFFES PARISIENS (42-96-60-24).

La Facture : 20 h 45. CAFÉ DE LA GARE (42-78-52-51). Humour Violet et son Coulis de vitriot : 20 h 15. Thé à la menthe ou T'as citron : 22 h. **CAVEAU DE LA RÉPUBLIQUE (42-78-**

44-45). Le fond de l'air effrale : 21 h. CINO DIAMANTS (45-80-51-31). Deux sur la balançoire : 20 h 30, dim. 17 h 30. COMÉDIE DE PARIS (42-81-00-11).

Voltaire's Folies: 19 h et 21 h 30. COMÉDIE DES CHAMPS-ELYSÉES 47-23-37-21). Chevallier-Laspalès COMÉDIE ITALIENNE (43-21-22-22) Les Folles de l'amour : 20 h 30. COMEDIE-FRANÇAISE (40-15-00-15).

Salle Richelleu. Le Barbier de Séville : 20 h 30.Dim. Le Metade imaginaire suivi de le Marcelleire : 16 h CRYPTE SAINTE-AGNÈS (EGLISE SAINT-EUSTACHE) (47-00-19-31). Rahab : 18 h 30. EDGAR (43-20-85-11). Les Faux

Jetons : 20 h 15. Les Babas cadres : EDOUARD-VII SACHA GUITRY (47-42-59-92). Esa Forma de Vivir : 20 h 45, dim. 17 h. ESPACE MARAIS (48-04-91-55). Le Mariage de Figaro : 18 h, dim. 17 h. La Mouette : 20 h, dim. 19 h 30.Dim. Seu-

delaina : 16 h 30. GAITÉ-MONTPARNASSE (43-22-16-18). Calles : 21 h, dim. 15 h. GRAND THÉATRE D'EDGAR (43-20-90-09). Le Bébé de M. Laurent : 18 h et 20 h 15.

GYMNASE MARIE-BELL (42-48-79-79). Lagat : 20 h 30. HALLE SAINT-PIERRE (42-58-74-12). Les Origines de l'homme : 16 h, dim.,

SCÈNES DE MÉNAGE DANS UN | HOTEL LUTÉTIA (45-44-05-05). Le CENTRE COMMERCIAL (A., v.o.) : | Berbier de Séville : 14 h. Le Docteur Invraisemblable les Estivales du théâtre de salon : 21 h. HUCHETTE (43-26-38-99). La Canta-

trice chauve : 19 h 30. La Lecon : 20 h 30. LA BRUYÈRE (48-74-76-99). Voltaire-Rousseeu: 21 h. LUCERNAIRE FORUM (45-44-57-34). Théâtre noir. Le Petit Prince : 18 h 45. Le Vert Paradis : 20 h. Huis clos :

21 h 30. Théâtre rouge. Duende 18 h 30. La Ronde : 20 h. Oncie Vania MARIGNY (42-56-04-41). Les Ballets Joseph Russillo : 21 h, dim. 16 h. MACHURINS (42-65-90-00). Les Paines de M. Schutz: 17 h et 20 h 30. MÉTAMORPHOSIS (THÉATRE SALON D'ENCHANTEMENTS) (42-

61-33-70). Une histoire de la magie : 21 h, dim. 15 h. MICHODIÈRE (47-42-95-23). Tromper n'est pas jouer : 17 h 30 et 21 h, dim.

MONTPARNASSE (43-22-77-74). Les hommes nelssent tous égo : 21 h. ŒLVRE (48-74-42-52). Moun Kouberi : 15 h et 20 h 45, dim. 15 h. PALAIS DES GLACES (GRANDE SALLE) (42-02-27-17). Autant en emportent les vemps : 17 h et 20 h 30... PRÉ-CATELAN (JARDIN SHAKES-

PEARE) (42-72-00-33).Dim. Les Lettres de mon mouin : 17 h.
RENAISSANCE (42-08-18-50). Le Vent du gouffre : 20 h 30.
ROSEAU-THEATRE (42-71-30-20). Quend on n'e que l'emour : 20 h 30. THÉATRE DE DIX-HEURES (48-06-10-17). 1969, guerres privées : 20 h 30. Elle Semoun et Dieudonné :

THÉATRE DE L'AURORE (43-49-66-77). Passagers : 21 h. THÉATRE DE LA MAIN-D'OR BELLE-DE-MAI (48-05-67-89). Erotique bitume : 21 h. La Poche-Permender : THÉATRE NATIONAL DE CHAILLOT 47-27-81-15). T.S.F. : 20 h 30.

TOURTOUR (48-87-82-48). Les Boulin-grins et Cinq Histoires courtes : 19 h. Le Cri du chauve : 20 h 30. Costa-Vagnon ; 22 h.

#### **SPECTACLES NOUVEAUX**

(Les jours de première et de relache sont indiqués entre parenthi LE BARBIER DE SÉVILLE. Hôtel Lutétia (45-44-05-05). Vendredi

et samedi à 14 h (12). QUAND ... ON: N'A QUE L'AMOUR: Roseau-Théâtre (42-71-30-20) [dim., km.) 20 h 30 {12}.

LES AMOUREUSES. Hôtel Lutétia (45-44-05-05). Dimanche et lundi à 21 h; mardi à 18 h 30 (14).

## LES SÉANCES SPÉCIALES

L'ALLÉE DES OSMANTHES (CHO. Tat. wan, v.o.) : Utopia, 5- (43-26-84-65) 16 h 10.

ARSENIC ET VIEILLES DENTELLES (A., v.o.): Club Gaumont (Publicis Mati-gnon), 8- (43-59-31-97) 19 h 30, 22 h; Républic Cinémas, 11- (48-05-51-33) 21 h 10 ; Saint-Lambert, 15 (45-32-L'ATALANTE (Fr.) : Studio des Ursulines, 5- (43-26-19-09) 12 h.

ATTACHE-MOI I (Esp., v.o.) : Studio Galande, 5 (43-54-72-71) 18 h 20. LES AVENTURIERS DU TIMBRE PERDU (Can.) : Le Berry Zèbre, 11º (43-

BIRDY (A., v.o.) : Studio Galande, 5-(43-54-72-71) 14 h. CENDRILLON (A., v.f.): UGC Triomphe, 8 (45-74-93-50) 13 h 30, 15 h, 16 h 30; Seint-Lambert, 15 (45-32-91-68) 15 h. LE CHAGRIN ET LA PITIÉ (All-Suis.) :

Escurial, 13- (47-07-28-04) 11 h 50. CHARLOTTE FOR EVER (\*) (Fr.) : Cipé Beaubourg, 3 (42-71-52-36) 11 h 05. LE CHATEAU DE MA MÈRE (Fr.): Studio des Ursulines, 5- (43-26-19-09) CHILCK RERRY HAIL HALL ROCK'N

ROLL (A., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3-(42-71-52-36) 0 h 40. CRY-BABY (A., v.o.) : La Bastille, 11-(43-07-48-60) 0 h. DANCIN' THRU THE DARK (Brit .) : Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36)

LE DÉCALOGUE 7, TU NE VOLERAS PAS (Pol., v.o.) : Reflet Logos II, 5- (43-54-42-34) LE DÉCALOGUE 8. TU NE MENTIRAS PAS (Pol., v.o.) : Reflet Logos II, 5+ (43-54-42-34) 12 h. LES DIABLES (\*\*) (Brit., v.c.) : Accatone, 5 (46-33-86-86) 12 h 30.

DO THE RIGHT THING (A., v.c.) : Images d'ailleurs, 5. (45-87-18-09) LES DOUZE TRAVAUX D'ASTÉRIX (Fr.): Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68) 13 h 30. DROWNING BY NUMBERS (B.H.

: Denfert, 14 (43-21-41-01) 21 h 30. LES ENFANTS DU PARADIS (Fr.) gh, 16 (42-88-64-44) 15 h. EXCALIBUR (A., v.o.) : Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68) 21 h. L'EXPÉRIENCE INTERDITE (\*) (A v.o.) : Grand Pavois, 15- (46-54-46-85)

FANFAN LA TULIPE (Fr.) : Escurial, 13-(47-07-28-04) 10 h. FANTASIA (A.): Club Gaumont (Publicis Matignon), 8- (43-59-31-97) 14 h 15, 16 h 30.

0 h 30.

FASTER PUSSY CAT, KILL | KILL | (") (A., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3 (42-71-52-36) O h 45.

LE FLEUVE (Ind., v.o.) : Escuriat, 13-(47-07-28-04) 12 h. GHOST (A., v.o.) : Grand Pavois, 15: (45-54-46-85) 20 h. LA GLOIRE DE MON PÈRE (Fr.) : Stu-

des Ursulines, 5: (43-26-19-09) 14 h. LA GUERRE DES BOUTONS (Fr.) : Escurial, 13- (47-07-28-04) 10 h ; Sain Lambert, 16- (45-32-91-68) 16 h 45. HAIRSPRAY (A., v.o.) : La Bestille, 11-(43-07-48-60) 23 h 45.

HUSBANDS (A., v.o.) : Accatone, 5-(46-33-86-88) 22 h 10. JEZEBEL (A., v.o.) : Les Trois Luxem-bourg, 6- (46-33-97-77) 12 h, 14 h 10, 16 h 10, 18 h 10, 20 h 10, 22 h 10. LENINGRAD COW-BOYS GO AME-RICA (Fin., v.o.) : Républic Cinémas, 11 (48-05-51-33) 12 h 30.

LOLITA (Brit., v.o.) : Action Christine, 6-(43-29-11-30) 21 h MACBETH (Brit., v.o.) : Studio des Ursulines, 5- (43-26-19-09) 17 h 45. MAMAN, J'AI RATÉ L'AVION (A.

v.f.) ; Saint-Lambert, 16- (45-32-91-68) 16 h 45. MAMMA ROMA (it., v.o.) : Acc 5- (46-33-86-86) 16 h 20. MEMPHIS BELLE (A., v.o.) : Grand Pavois, 15 (45-54-46-85) 18 h 45.

LE MÉPRIS (Fr.) : Grand Pavois, 15-(45-54-46-85) 13 h 15. METAL HURLANT (A., v.o.) : Grand Pavois, 15 (45-54-48-85) 0 h 30. METROPOLIS (All., v.o.) : Ciné Beaubourg, 3- (42-71-52-36) 11 h 10. MILLER'S CROSSING (\*) (A., v.o.) : Seint-Lambert, 15- (45-32-91-68) 19 h. MO' BETTER BLUES (A., v.o.) : images d'ailleurs, 5- (45-87-18-09) 20 h. LE MYSTÈRE VON BULOW (A., v.o.) : Cinoches, 6- (46-33-10-82) 14 h NOLA DARLING N'EN FAIT QU'A SA TETE (A., y.o.) : Images d'ailleurs, 5-(45-87-18-09) 22 h.

LA NUIT DU CHASSEUR (A., v.o.) : Studio des Ursulines, 5- (43-26-19-09) 20 h 10 PETER ET ELLIOTT LE DRAGON (A., v.f.) : Denfert, 14 (43-21-41-01)

15 h 40. PINK FLOYD THE WALL (Brit.-A., v.o.) : Grand Pavois, 15- (45-54-46-85) 11 h 45, 18 h. LA PLANÈTE SAUVAGE (Fr.-Tch.) : Grand Pavois, 15. (45-54-48-85)

11 h 45. LA PREMIÈRE FOLIE DES MONTY PYTHON (Brit.): Ciné Beaubourg, 3-(42-71-52-36) O h 15. LES QUATRE CENTS COUPS (Fr.): Les Trois Luxembourg, 6 (46-33-97-77)

QUI A PEUR DE VINGINIA WOOLF ? (A., v.o.) : Studio des Ursulines, 5- (43-26-19-09) 21 h, 50, ..., ..., ..., ... RUSTY JAMES (A., v.o.) : Grand Pavois, 15- (45-54-46-85) 13 h 45.

SALAAM BOMBAY I (indo-Fr., v.o.) : Images d'alleurs, 5. (45-87-18-09) SALO, OU LES 120 JOURNÉES DE SODOME (\*\*) (it., v.o.) : Ciné Beau bourg, 3- (42-71-52-36) 0 h 10. SATYRICON (lt., v.o.) : Accatone, 54 (46-33-86-86) 18 h 10.

LE TESTAMENT D'ORPHÉE (Fr.) : Reflet Logos I, 5: (43-54-42-34) 12 h 05. THE KING OF MARVIN GARDENS (A., v.o.): Action Rive Gauche, 5- (43-29-44-40) 12 h.

THE LAST OF ENGLAND (Brit., v.o.) : Accatone, 5- (46-33-86-86) 11 h. THE ROCKY HORROR PICTURE SHOW (\*) (A., v.o.) : Studio Galande, 5-(43-54-72-71) 22 h 30. THELONIOUS MONK (A., v.o.) : Images d'ailleurs, 5• (45-87-18-09) 22 h.

TOMBÉS DU CIEL (Esp.-péruvien v.o.) : Studio 28, 18- (46-06-36-07) 15 h, 17 h, 19 h, 21 h LES TORTUES MINUA (A.; v.f.) : Saint-Lambert, 15- (45-32-91-68) 15 h. LA TRAVIATA (lt., v.o.) : Grand Pevois, 15- (45-54-46-85) 15 h. UNE HISTOIRE INVENTÉE (Can.) : Latina, 4 (42-78-47-86) 16 h. VAS-Y, FONCE (A., v.o.) : Action Rive Gauche, 5- (43-29-44-40) 12 h. VOYAGE SUR JUPITER (Can.) Cinaxe, 19 (42-09-34-00) 10 h, 21 h 40.

14• (43-21-41-01) 17 h 40. LES CAFÉS-THÉATRES

ZAZIE DANS LE MÉTRO (Fr.) : Denfert,

AU BEC FIN (42-96-29-35). Dessous de fables : 19 h. Le Portrait de Dorian Gray : 20 h 30. A le recherche du sexe perdu : 22 h. BLANCS-MANTEAUX (48-87-15-84).
Pourquol pas 7: 21 h 30. Finissez les melons je vals chercher le rôti: 22 h 30.
Salle I. Salades de nuit: 20 h 15. On fait ça pour l'argent : 21 h 30 et 22 h 30. Selle II. Les Secrés Monstres : 20 h 15. CAFÉ D'EDGAR (43-20-85-11). Falla dans son premier fatman-show: 20 h 16. Mangauses d'hommes: 21 h 30. Nous on fait où on nous dit de faire : 22 h 30.

LE DOUBLE-FOND (42-71-40-20). C'est magique et ca tache : 20 h 30, 22 h et 24 h. LE GRENIER (43-80-68-01). L'imitateur qui bouge : 22 h. LES TROIS MAILLETZ (43-54-00-79). La Goret au fenouil : 20 h. PETIT CASINO (42-78-36-50). Les bes grésillent : 21 h. Ils nous prennent pour des bours, faites passer : 22 h 30. POINT-VIRGULE (42-78-67-03). Grandeur nature : 20 h. Le Nouveeu Specie-cle de Velardy : 21 h 30. Chental Lades-sous Festivel du rire : 22 h 30. SUNSET (40-26-48-60). Joyeux Noël :

lagriculture et des forêts m

# Villes historiques, villes vivantes

Les cités du patrimoine mondial ont étudié au cours d'un colloque à Québec les moyens de donner vie à leurs vieux ensembles urbains

QUÉBEC

de notre envoyé spécial

UBECK en Allemagne, Brasilia, Québec, Rhodes, Quito en Equateur, Budapest, Rome, Tunis, Mexico, Dubrovnik en Yougoslavie ces noms de ville sonnent comme des appels au voyage. Ces cités font partie des soixantevoyage. Ces cites ioni partie des soixante-douze villes ou ensembles historiques inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Quarante-quatre de ces villes étaient représentées au premier colloque international, qui s'est tenu à Québec du 30 juin au 4 juillet.

Proposées par leurs gouvernements respec-tifs, ces villes réunissent les critères qui prési-dent à l'inscription sur la liste du patrimoine dent à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial. En effet, elles représentent une réa-isation artistique unique et ont exercé une influence sur le développement de l'architec-ture et de l'urbanisme. Elles apportent un témoignage sur une civilisation, et leurs constructions illustrent une période historique significative. Ce sont des exemples d'un type d'habitat menacé. Et, enfin, elles sont associées à des événements, des idées ou des croyances de signification universelle.

La France est représentée sur cette liste par Strasbourg et Le Mont-Saint-Michel, dont les délégués n'ont pu se rendre à Québec. Si une partie du centre de Paris pourrait prochaine-ment être classé, d'autres cités françaises qui peuvent prétendre accèder à cette distinction devront sans doute attendre car l'UNESCO estime que les pays européens ne doivent pas être «sur-représentés». Ce premier colloque, réuni à l'initiative de la ville de Québec, a d'ailleurs été marqué par une forte mobilisa-tion des villes des pays en voie de développe-

Avant même de se structurer en créant un comité directeur provisoire, les villes du patrimoine mondial, bien connues des touristes du monde entier, avaient montré leur voionté d'apporter des solutions aux problèmes qui se posent à elles. Un volumineux Guide de geation, placé sous le thème de « la sauvegarde des ensembles historiques urbains en période d'évolution », a été présenté à cette occasion (1). Basé sur des études de cas, ce mide apporte des réponses utiles sur la ce guide apporte des réponses utiles sur la planification d'un programme de conserva-tion, la gestion de la circulation, l'accueil des touristes, l'inventaire du patrimoine, les mesures incitatives pour la réhabilitation des la population et même sur les mesures de prévention en cas de catastrophe naturelle.

Malgré la différence de nature des problèmes qui se posent dans les pays en voie de développement et dans les pays industriali-sés, les expériences présentées à Québec ont montré une préoccupation et une approche communes. Toutes ces villes ont en effet aujourd'hui la volonté d'éviter la transformation de leur centre historique en simple musée, ou pis encore en «reconstitutions» avec employés et artisans revêtus de costume d'époque. Bien au contraire, elles cherchent avant tout à maintenir un équilibre démogra-

文字章: "老"



phique dans ces zones pour en faire des «quartiers vivants».

A Tunis, une association de sauvegarde a mise en place dès 1968 par la municipalité. Certaines habitations de la medina au centre de la capitale tunisienne se sont en effet dégradées depuis l'installation de milliers de familles rurales dans les grandes demeures autrefois occupées par une popula-tion aisée : les «oukalas». La municipalité a donc décidé de reloger à la périphérie de la ville ces familles pour préserver ces 566 « cukalas » menacées, « Nous sauvons ainsi le patrimoine national et conservons à la medina un aspect attrayant pour les tou-ristes», affirme Samira Belhadj, adjointe au

#### « Donnez-nous ia main •

La surpopulation n'est pas un vain mot à Mexico, passée de 1,5 million d'habitants en 1940 à 15 millions aujourd'hui. Cet accroissement gigantesque menace tout particulière-ment les 9 kilomètres carrés du centre historique, où se trouvent les maisons anciennes, les cloîtres et les jardins qui attirent chaque année des millions de touristes. La diminution croissante des ressources des habitants risquait d'entraîner une dégradation continue de ce quartier. La municipalité a décidé d'encourager la population à restaurer les mai-sons d'habitation non seulement pour préserver un patrimoine, mais pour modifier le comportement social de citoyens en voie de

marginalisation. Informés par l'intermédiaire d'un numéro de téléphone unique, ils découvrent les moyens de participer à la sauve-garde du quartier mais également les aides sociales et les activités culturelles. « Nous voulons encourager la population pauvre à vivre dans le centre historique en améliorant son niveau de vie, d'éducation et de santé», explique Samuel Valenzuella Arellano, res-ponsable de ce projet appelé « Donnez-nous la main».

Libérer le centre historique d'un certain nombre d'activités pour permettre à la population d'y vivre dans des conditions à peu près normales est le but visé par le pro-gramme SDO (Sistema direzionale orientale) que lance la municipalité de Rome. On sait que la Ville éternelle est en proie à d'insolu-bles problèmes de circulation et de stationnement. Tous les partis politiques y sont des parkings en cours de construction, les autocars à franchir les limites du mur Auré-lien, mais également pour transfèrer à 5 kilomètres du centre- ville une partie de l'administration et des ministères. Cette opération devrait évidemment entraîner un déplacement de l'activité commerciale et des bureaux à l'écart d'un centre-ville qui resterait plus spécialement réservé à la culture et à

certaines structures gouvernementales. Le problème qui s'est posé à la ville de Québec à la fin des années 60 était presque inverse. L'influence nord-américaine a poussé les autorités à transférer vers un campus, dans la périphérie, l'université Laval dont les étudiants animaient les rues du Vieux Québec, au-dessus du quartier du port sur les bords du Saint-Laurent. Très vite, cette partie de la ville déjà désertée par les banques qui avaient émigré vers Montréal dans les années 30 s'est dépeuplée, et les bâtiments, parmi les plus anciens d'Amérique du Nord, se sont dégradés.

#### Associer la population

Il a fallu attendre 1970 pour qu'à l'initia-tive de la municipalité de Québec soit rédigée une charte sur le «concept général de réamé-nagement du Vieux Québec», qui a été à l'origine d'une véritable prise de conscience de l'ensemble de la population. Ce document proposait en effet un réaménagement du Vieux Québec pour en faire un quartier vivant. L'opération, qui va s'étaler jusqu'en 1995, va coûter 400 millions de dollars cana-diens. Autour du Musée de la Civilisation, un diens. Autour du Musée de la Civilisation, un véritable quartier a retrouvé vie, et l'aménagement, y compris des rues les plus touristi-ques, a été pris en charge par les habitants eux-mêmes. Regroupés au sein d'un Comité des citoyens du Vienx Québec (la population du quartier augmente depuis cinq ans), ils sont devenus les interiocuteurs privilégies de

a La vitalité des villes vient de ses habitants », déclarait Sir Bernard Feilden, architecte et historien britannique, à l'ouverture d'un colloque où tous les intervenants ont témoigné de la volonté des autorités municipales de toujours associer la population aux actions menées pour préserver et animer les centres historiques. Abilio das Fernandes, le maire d'Evora, a ainsi expliqué comment cette ville du Portugal a défini un plan d'ur-banisme pour accueillir 300 000 touristes par an grâce à des commissions qui regroupent les habitants et les représentants de la muni-

L'inquiétude des représentants de Split et de Dubrovnik devant les conséquences des graves événements de Yougoslavie suffisait à faire comprendre combien l'économie de certaines villes fondée sur le tourisme est fragile. Intérêt qui n'est pas uniquement mercantile : Fotis Costopoulos, le président du conseil municipal de Rhodes, rappelait aussi combien la baisse de la fréquentation touristique pendant la guerre du Golfe avait créé un manque chez les habitants de l'île qui aiment vivre avec des étrangers. Mais le message le plus émouvant est certainement venu du maire de Cuzco, au Pérou. En évoquant la violence qui règne dans son pays, Daniel Estrada Perez a déclaré : «Le patrimoine peut contribuer à la sauvegarde de la paix. Le tourisme est un essai d'intégration, une sorte de pèlerinage de fraternité. Il ne doit pas être un instrument de conquête. »

CHRISTOPHE DE CHENAY

(1) La ville de Québec, qui a financé l'élaboration de ce Guide de gestion, propose de l'adresser gratuite-ment aux villes qui en feront la demande : Ville de Québec, secrétariat général, Québec, Canada.

## **Alerte** pour les élus locaux

ES élus locaux, grands — maîtres d'œuyre de la décentralisation, doivent com-mencer à faire attention : leur image dans l'opinion s'effrite. C'est, en tout cas, ce qui ressort d'un sondage de la SOFRES, réalisé auprès de mille personnes du 22 au 24 avril pour l'institut de la décentralisation, qui en publie les résultats dans le numéro de juin de sa revue, Pouvoirs locaux.

Le bijan de la décentralisation n'est plus jugé «tout à fait posi-tif» que par 10 % des per-sonnes interrogées, alors qu'elles étaient 14 % à avoir cette opinion dans un précé-dent sondage de la SOFRES en octobre 1987. Certes, dans le même temps, la proportion de celles qui portent un jugement «plutôt positif» passe de 52 % à 54 %, mais le jugement « plutôt négatif » ou « tout à fait négatif » augmente de 16 % à

Plus inquiétant encore pour les élus, à la question : « Quels sont les deux responsables de la vie politique locale à qui vous faites le plus confiance?», les réponses montrent une nette réapparition du représentant de l'Etat. Certes, le maire reste lar-gement en tête, avec 65 % de réponses, mais il est dorénavant suivi par le préfet, qui passe de 18 % en octobre 1987 à 26 % en avril 1991. Cela lui permet de doubler le député, qui descend de 34 % à 25 %, mais aussi le président du conseil général, qui pesse de 25 % à 22 %, et de rester devant le président du conseil régional, pour lequel le taux de réponse tombe de 15 % à

Enfin, alors qu'il est générale ment admis que les Français n'accepteraient pas la fusion de leur commune, 65 % de ceux qui ont répondu à ce sondage accepter le regroupement de leurs communes avec certaines de leurs voisines.

■ Notre supplément « Heures locales » cessera de paraître durant les vacances d'été. Prochain numéro dans « le Monde » daté 1 »- 2 septembre.

## L'agriculture et l'élevage au secours des forêts menacées par le feu

Les coupures « vertes » ont fait la preuve de leur efficacité dans le Midi. Encore faut-il pouvoir convenablement les exploiter

N juillet 1986, un grand incendie ravageait plus de 4 000 hectares sur les contreforts du massif varois des Maures (Hyères, La Londe, Pierrefeu). En 1990, le feu est revenu à la chasse Mais cette fois il n'est nac charge. Mais, cette fois, il n'est pas passé. Entre-temps, on avait créé, sur 800 hectares, un ensemble de coupures « vertes», entretenues par un troupeau de 1 500 brebis, qui hui ont

fait barrage. L'idée de cloisonner les massifs par des aménagements sylvo-pastoraux ou agricoles avait germé, dix ans plus tôt, à la suite des incendies catastrophià la suite des incendies catastrophiques de 1979. Mais, faute de moyens financiers, et faute, aussi, de références techniques, elle n'a pas dépassé, pendant longtemps, le stade expérimental. Désormais, elle est prise au sérieux : le conseil général du Génie rural, des eaux et des forêts vient d'être chargé officielle-(GEF) vient d'être chargé officielle-ment par le ministre de l'agriculture d'une mission de réflexion. Son objet est de définir un cadre «opérationnel» permettant d'en généraliser l'ap-plication. Un groupe de travail ad hoc a été constitué (1) qui doit présenter ses conclusions avant le le mars

La création de coupures «vertes» à l'intérieur des massifs de la région méditerranéenne est directement liée au problème des grands feux, dont la part, dans le bilan des destructions, ne cesse d'augmenter (2). Or, s'ils se développent, c'est que la forêt, progressivement abandonnée par ses usa-

gers en raison de l'évolution des sys-tèmes de production, n'est plus gérée - et donc défendue - comme elle l'était dans le passé. Dès 1980, une circulaire interministérielle constatait l'efficacité relative des pare-sen linéaires, de type classique, et pré-conisait un redéploiement des activités sylvo-pastorales ou agricoles pour rompre la continuité des massifs.

On maîtrise assez bien, aujourd'hui, la technique du sylvo-pastora-lisme «à objectif DFCI» (défense de la forêt contre les incendies). Le prin-cipe consiste à créer dans des sites stratégiques, en collaboration avec les pompiers et les forestiers, un réseau de pare-feu, sous forme de larges conpures débroussaillées. Puis d'introduire des troupeaux qui «nettoient» les pare-feu en pâturant, par rotation, dans des parcs clôturés et électrifiés. Ces opérations exigent divers travaux de mise en état et d'équipement dont, parfois, un débroussaillement initial ainsi que la création de voies d'accès. l'installation de réserves d'eau, voire l'amélioration des parcours.

On a également testé avec succès le système de la transhumance hivernale, dans lequel les éleveurs de montagne, qui y trouvent leur compte, descendent leurs troupeaux de bovins sur le littoral, de janvier à mai, pour les faire pâturer dans les zones boisées. Qu'il s'agisse d'éleveurs locaux le cas de figure le plus favorable - ou candidats ne manquent pas.

Pins difficiles à conduire, les expériences de coupures agricoles ont été plus limitées. La plus spectaculaire : celle réalisée par la Compagnie du Bas-Rhône-Languedoc, dans les Pyré-nées-Orientales, au col de Banyuls (plantations de vignes, figuiers, aman-diers). Mais il existe d'importants projets, notamment celui qui a été soumis, récemment, par le départe-ment du Gard aux services de la CEE, à Bruxelles, portant, à la fois, sur des productions animales et végé-tales très différenciées. Dans les Bouches-du-Rhône, l'Agence départe-mentale pour la protection, la gestion et la mise en valeur des espaces sensibles (ADES), outil du conseil général, pilote également, dans le massif de la Sainte-Victoire, un ambitieux projet d'aménagement sylvicole et agricole, sur une superficie de 65 hectares dont 25 hectares consacrés à l'arboriculture

> GUY PORTE : . Lire la suite page 13

(1) Une cinquantaine de personnes sont appelées à sièger, aiternativement, dans ce groupe : représentants de l'administration (agriculture, intérieur, environnement, finances), d'organismes publics et parapu-blics (INRA, CEMAFREF, etc.), de grandes organisations professionnelles (FNSEA, CNIA, Assemblée permanente des chambres d'agriculture, etc.) ainsi que des offices de produits et des collectivités

(2) En 1990, 18 feux de plus de 500 hectares (soit 0,5 % du total des sinistres) out détruit 80 % des surfaces.

## La station d'épuration d'Achères ne sera pas agrandie

Le conseil régional d'Ile-de-France, les riverains, l'Agence de l'eau, l'Etat : il faut éviter de créer de nouveaux risques de pollution

parisien devrait retrouver le « degré zéro de pollution». Le comité de suivi «Seine propre», que préside cette année M. Didier Julia, député RPR de Seine-et-Marne et vice-président du conseil régional d'Île-de-France, chargé des problèmes d'environnement, a défini ses crientations dans cette pers-pective. Il s'agit purement et simple-ment d'annuler la cinquième tranche de la station d'épuration d'Achères 'dans les Yvelines pour ne pas count le risque d'une trop grande pollution et aussi, par voie de conséquence, d'un gouffre financier.

Achères conservera donc sa capacité actuelle de 2 100 000 m³ d'eau traité chaque jour par temps sec, pouvant atteindre, par temps d'orage, 2 500 000 m³. A l'origine, Achères V, prévu pour le début des années 90, devait porter la capacité totale à 2700000 m³. L'installation des Yvelines serait passée au premier rang mondial des stations d'épuration, alors qu'elle occupe actuellement la seconde place derrière Cuicago. Elle ne pourra d'ailleurs conserver cette place que si elle se soumet à un tifting destiné à lifting devrait, à terme, d'ici à dix ans, rédaire les nuisances de 90 %.

ACQUES CHIRAC avait promis de s'y baigner en 1994. Il devra patienter quelques années Pour M. Didier Julia, il n'est pas douce vers le fleuve. Ses villas, ses jarquestion de revenir sur la décision de dins — pas d'immeubles collectifs. — renoucer à Achères V. « Si on falsait ses touffes de likes qui dès le printemps supplémentaires pour pouvoir se tremper dans les caux propres de la Seine. C'est en effet seulement aux alentours de l'an 2000 que le fleuve d'échec, c'est moi seul, l'étu, qui en serais jugé responsable. » D'ailleurs, précise-t-il, le conseil régional et l'Agence de l'eau Seine-Normandie, l'Agence de l'eau Seine-Normande, qui était appelée à cofinancer l'extension d'Achères, ont tout bonnement supprimé les crédits. Quant à l'Etat, il s'était déjà prononcé contre Achères V par la voix de M. Michel Rocard, alors premier ministre, et par celle de M. Brice Lalonde, ministre de l'environnement. M= Edith Cresson, nonvenu premier ministre, ne saurait aujourd'hui remettre en cause cette position favorable à la protection de l'environnement.

En compensation, le conseil régional a proposé d'implanter une nouvelle station à Colombes, qui recevrait près de 400000 m³ d'eau par jour. Car la station d'épuration d'Achères, construite selon les techniques de 1934, revue et corrigée en 1952, ne répond plus aux exigences de l'an 2000. C'est ce que répétaient depuis des années les riverains de La Frette sur Seine ou d'Herblay, de l'autre côté de la Seine, sur la rive droite, juste en face de la station. Nombreux sont œux qui étaient venus s'installer acutraliser la pollution olfactive et auditive qui émane de ses activités. Ce lifting devrait, à terme, d'ici à dix ans, (3 800 habitants), à une quinzaine de kilomètres de Paris, descend en pente

embaument l'atmosphère, avaient ins-piré aussi bien l'écrivain Chardonne, qui y avait élu domicile, que Roger Ikor, qui l'avait pris pour cadre de son roman dans les Eaux mêlées. Mais c'était sans compter avec la station d'épuration d'Achères, ses odeurs nau-séabondes et son bruit incessant. D'autant qu'au cours des décennies elle s'est étendue, multipliant sa capacité de traitement des eaux usées de l'ag-glomération parisienne (Paris et les trois départements de la petite couronne, soit quelque 8 millions d'habi-tants). Mais au prix de quel désastre Son procédé de retraitement n'étant pas efficace à 100 %, chaque jour 20 % des eaux drainées vers la station se retrouvent à l'état brut dans la

Actuellement, environ 300 000 m sont rejetés non traités dans le fleuve. Et encore plus par temps d'orage. On de juin 1990, lorsque 5 à 8 millions de mètres cubes d'eau pluviale se sont déversés dans la Seine en quelques heures, provoquant la mort de 80 tonnes de poissons. Avec Achères V, ce serait l'équivalent des eaux usées d'une ville comme Marseille (540000 m3) qui seraient rejetées dans le fleuve. Sans compter les odeurs et le bruit.

JACQUELINE MEILLON Lire la suite page 12 Onze partenaires européens pour Granville

€.

4

Décidés à l'aire de leur commuse une « cité-guide de l'Europe des Douze », les élus de Granville (15 000 habitants) estimant avoir gagné leur pari après deux années consacrées à la recherche de partenaires dans les onze autres pays de la Communauté européenne. Ils viennent en effet de signer avec Kotsting (Allemagne), Houffalize (Belgique), Holstebro (Danemark), Altea (Espagne), Preveza (Grèce), Bundoran (Irlande), Bellagio (Ita-lie), Estoril (Portugal), Niederanven (Luxembourg), Meerssen (Pays-Bas) et Sherborne (Royaume-Uni) une charte des villes d'Europe jumelées

Faire l'Europe, douze mois sur douze, en engageant le maximum de leurs concitoyens, c'est l'objectif ambitieux de ces petites villes décues par les jumelages tradition-nels. A un an et demi de l'ouverture des frontières, leurs élus craignent en effet d'être « marginalisés dans une vaste Europe concentrée autour des seules grandes métropoles ». « Dispersées mais décidées à échanger leurs expériences et à s'engager dans des actions communes en matière de formation et d'emplois. ces communes peuvent prétendre à une véritable vie internationale », explique le maire de Granville.

#### **BRETAGNE**

Polémique autour d'un rond-point «Tjibaou»

J ean-Marie Tjibaou est au centre d'une querelle municipale à Plou-zané, commune de 11 500 habitants de la communauté urbaine de Brest. Le maire, Mª Yvette Duval (PS), a fait baptiser un rond-point du nom de l'ancien leader du FNLKS. Jean-Marie Tjibaou était vun visionnaire doué d'une intelligence aiguë, un homme de dialogue, artisan de la désescalade politique», a-t-elle déclaré au cours de l'inauguration officielle.

L'opposition municipale menée par M. Marcel Le Floch, conseiller général RPR, les gendarmes en retraite et des membres des associations patriotiques n'ont pas appré-cié. Des manifestants ont défilé, porte-drapeaux bardés de médailles en tête. Une gerbe a été déposée sur un autre rond-point, celui-là appelé « Droits-de-l'homme ». Le RPR clame qu'il suffisait de « baptiser ce lieu rond-point de la Nouvelle-Calédonie».

### **MIDI-PYRÉNÉES**

SOS-Tourisme aide les visiteurs étrangers

L'agence départementale du tou-risme des Hautes-Pyrénées met en place durant l'été un service multi-lingue SOS-Tourisme destiné à accueillir, informer et assister les touristes. L'expérience des années précédentes s'étant révélée très positive, ce service dispose depuis la mi-juin de deux antennes situées dans les gares de Tarbes et de Lourdes, grace au partenariai de la SNCF et des municipalités. Pendant trois mois, onze personnes pouvant intervenir en français, anglais, espagnol, hollandais, alle-mand et italien renseignent les touristes, mais aussi viennent en aide aux professionnels du département qui ont affaire à des clients étran-

### NORD-PAS-DE-CALAIS Premier bénéficiaire

de la solidarité urbaine

L e Nord-Pas-de-Calais sera, selon M. Michel Delebarre, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, la première région bénéfi-ciaire de la dotation de solidarité urbaine (DSU), mise en place par la réforme de la fiscalité des collectivités. Quatre-vingt-huit villes perce-vront 66 millions de francs en 1991. Une scule commune, Le Touquet, sera imposée. Elle versera 800 000 francs.

Pour l'ensemble du territoire, la dotation de solidarité urbaine s'élèvera à 400 millions de francs en 1991. Elle atteindra 700 millions en 1992 et I milliard en 1993. Elle sera répartie entre quatre cents communes environ (le Monde du

Ce supplément a été réalisé avec nos correspondants : René Moirand (Cherbourg), Jean-Jacques Rollat (Tarbes) et Gabriel Simon (Brest).

### L'INDICATEUR DE LA SEMAINE

#### « LE MONDE »/FINANCES/CRÉDIT LOCAL DE FRANCE

Chaque trimestre, le Crédit local de France présente des indicateurs permettant un suivi de la conjoncture des finances locales. Ces indicateurs sont élaborés à partir d'un panel composé de communes de plus de 5 000 habitants et recouvrent trois éléments-clés de l'activité financière des communes : l'investissement, l'emprunt et la trésorerie. Les indicateurs du panel confirment les tendances observées en 1990 en matière de finances communales. Dans un environnement économique moins favorable, on remarque un relentisse-ment des dépenses d'investissement et une réduction du recours à l'emprunt, les communes essayant de préserver leur marge de manœuvre financière à long terme.

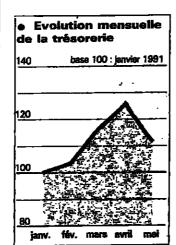





#### Trésorerie

La courbe présentant le solde de trésorerie en fin de mois des communes du panel présente une stabilité, en dépit des quelques disparités observées habituellement. Ainsi, le niveau plus modeste de la trésorerie en janvier et février s'explique par la faiblesse des recettes perçues. A partir du mois de mars, la trésorerie devient plus abondante avec un pic en avril correspondant au versement groupé de nombreuses dotations de

Ainsi, la dotation globale de fonctionnement, qui est la dotation la plus importante de l'Etat, est versée à hauteur de 3/12 du total annuel en mars, puis par 1/12 jusqu'au mois de décembre. En ce qui concerne la dotation globale d'équipe-ment ou le fonds national de péréquation de la taxe professionnelle, une partie des versements est effectuée à la fin du premier trimestre.

#### Dépenses d'investissement

La tendance à la stagnation de l'équipement communal observée depuis 1990 se trouve confirmée. Après une décennie caractérisée par une croissance globale des dépenses d'équipement communales, celles-ci connaissent actuellement une stabilisation.

Ce ralentissement des dépenses d'investissement recouvre des évolutions différenciées en fonction de la taille des communes. Les villes de plus de 100 000 habitants réduisent pour la deuxième année consécutive leurs investissements. Certaines grandes villes procèdent en effet à des révisions importantes de leurs programmes d'équipement. En ce qui concerne les communes de 10 000 à 100 000 habitants, les investissements restent stables.

En revanche, l'évolution des dépenses d'inves-tissement des villes de 5 000 à 10 000 habitants montre un dynamisme plus grand par rapport à 1990. Cette tendance s'explique en grande partie par l'investissement massif de quelques collectivités centres d'agglomération, qui sont tenues de prendre en considération dans leur programme

#### Recettes d'emprunt

L'évolution des recettes mensuelles d'emprunt des communes du panel est très heurtée au cours des cinq premiers mois de l'année.

En janvier, le montant relativement élevé s'ex-plique en grande partie par l'importance des emprunts contractés au mois de décembre, dont une fraction n'a été mandatée aux communes qu'en janvier. La diminution du niveau des recettes d'emprunts en février et mars corres-pond à une baisse traditionnelle en cette période de l'année, où les communes établissent leur budget, qui doit être voté avant le 31 mars.

Si l'on compare les cinq premiers mois de l'année 1990 et ceux de 1991, on observe une baisse globale de l'emprunt d'environ 10 % en

Cette évolution s'explique par la volonté des communes de retarder le plus possible la mobili-sation de leurs emprunts. Elle s'inscrit également dans une tendance de baisse de la part des ressources d'emprunt dans le financement des investissements des communes. Conscientes du poids de la dette et du niveau des taux d'intérêt réels, les communes ont progressivement accru leur autofinancement grâce à une gestion rigoureuse de leurs dépenses et à l'augmentation des recettes fiscales.

## BLOC-NOTES

### CONTACTS

D Territoriaux européens. –
L'Union des dirigeants territoriaux
de l'Europe (UDITE) vient de se
créer à Nancy, sous l'impulsion de
M. Gérard Combe, président du
Syndicat national des secrétaires généraux. Cette association, qui a adopté, provisoirement, un statut de droit français, rassemble des cadres territoriaux allemands, anglais, belges, italiens, luxembourgeois, néerlandais portugais, espagnols et français. L'UDITE vient de réaliser une analyse comparative des collectivités territoriales européennes et du statut de leurs dingeants. Elle va entreprendre un examen des finances locales en Europe. Sa commission permanente se réunira à Barcelone, en novembre 1991. ►T6l. (16) 83-37-65-01.

### **PUBLICATIONS**

De marketing territorial. — M. Daniel Sperling, directeur du marketing au conseil régional de Provence-Alpas-Côte d'Azur, présente une nouvelle technique de promotion des régions, le marketing territorial», dans un ouvrage du même nom.

▶ 122 pages, 83 francs. Ed. Milan-Midia, Média Sud Communication, BP 27, 31012 Toulouse Cedex.

☐ Le service public local. - Les éditions Francis Lefebvre publient un guide des « normes et rentations comptables applicables aux services locaux à caractère industriel ou commercial » dans un ouvrage intitulé Service public local, la nouvelle comptabilité. Ce guide pratique est destiné aux ordonnateurs et aux comptables

## ► 524 pages, 368 francs. Ed. Francis Lafebvre, 5, rue Jacques-Bingen, 75017 Parls.

☐ Finances locales. — La demière livraison de la Revue française de finances publiques porte sur les finances locales et la coopération territoriale. Les auteurs abordent notamment la question de l'intercommunalité et de ses incitations financières, le problème de la consolidation des comptes et celui de la coopération transfrontalière.

▶ 266 pages, 180 francs. Librairie

#### L'He-de-France le Limousin, et les autres

Le Groupe d'étude et de

réflexion interrégional (GERI), que préside Jacques Voisard, vient de rendre publiques plusieurs études qui mettent en évidence les déséquilibres démographiques, économiques et culturels des régions fran-çaises et le poids grandissant de l'Ile-de-France. Cette région, par exemple, compte plus de 12 % d'habitants ayant un diplôme d'études supérisures de 2º ou 3º cycle alors que ce taux est seulement de 4,2 % pour les autres régions. Lorsqu'on examine les dépenses d'investissement de l'Etat, sur la période 1976-1989, à travers son budget annuel (transports, action sociale, santé, enseignement et formation, culture, développement urbain par exemple), l'lle-de-France a reçu en moyenne deux fois plus d'ar-gent par habitant et par an que les autres régions. Seul la Limousin, en province, est bien

Ce qui fait dire à Jacques Voisard, qui exprime sans ambages et fréquemment des opinions sévères sur les politiques d'aménagement du territoire depuis quinze ans : «La surconcentration comme la désertification représentent un important surcoût pour l'économie nationale. »

(01171 ... CAM

OU PALILLE STATE

▶ GERI, 31, rue Pasquier, 75008 Paris. Tél.: 40-81-89-30 (poste 438). Fax: 42-93-51-76.

☐ Etat et collectivités. -- La direction générale des collectivités locales publia les actes d'un colloque sur « Les nouvelles relations Etat-collectivités locales», organisé à Rennes, en evril 1990, par le ministère de l'intérieur. Cette manifestation avait donné le coup d'envoi de la concertation sur le projet de loi relatif à l'administration territoriale de la République. Au menu : la démocratie locale, les compétences de l'Etat et des collectivités en matière financière, la gestion des services publics locaux, la coopération transfrontalière et décentralisée.

mentation française, 29-31, qua Voltaire, 75344 Paris Cedex 07.

# Les deux hôpitaux qui ne veulent pas mourir

Deux établissements hospitaliers de l'Ome regroupent leurs forces pour mieux servir en zone rurale

de notre correspondant

A réorganisation de la carte sanitaire que la direction régionale des affaires sociales et sanitaires (DRASS) a mission d'établir donne du souci aux hôpitaux installés en zone rurale. Ils redoutent une concentration des movens dans les centres urbains. Pour être plus forts, les établissements hospitaliers de Domfront et de La Ferté-Macé, dans l'Orne, distants d'une vingtaine de kilomètres, ont décidé de se regrouper. L'association Coopération et développement des hopitaux domfrontais et fertois (CODHDEF) vient de naître sous la forme d'une structure originale un groupement d'intérêt public approuvé par le préfet. «Il fallait, pour mieux apprehen-

der le paysage hospitalier de demain, être complémentaires, explique M. Patrick Chatel, directeur de l'hôpital de Domfront. Déjà, nous intervenons en parfaite collaboration dans un rayon de 15 à 20 kilomètres avec nos antennes médicalisées d'urgence et de réanimation. Avec cette structure, les deux hópitaux représentent : sept cent quarante-cinq lits, plus de trente-cinq médecins et internes et cing cent cinquante agents. » Un conseil d'administration formé de seize membres (huit de chacun des hôpitaux) sera mis en place. Son président et le directeur de CODH-DEF ne pourront être issus du même établissement et ils seront remplacés automatiquement au bout de trois ans. Un budget propre à cette structure sera établi, alimenté par les deux hôpitaux.

Fournir la meilleure prestation hospitalière au moindre coût ne veut pas dire médecine au rabais. Au contraire, cette complémentarité devrait permettre aux établisse-

position dans plusieurs domaines, en particulier le médical (gardes, recrutement, internes, enseignement postuniversitaire), les investissements lourds nécessitant une concertation préalable, la formation continue des agents...

#### Une identité préservée

Cette structure compte désormais quatre postes de chirurgien à temps plein, trois postes de gynécologueobstétricien, un d'anesthésiste-réanimateur. Mais la création de

radiologie et en anesthésie-réanimation, ainsi que la mise en place d'une consultation de cancérologie. Un poste de médecin assurant la responsabilité du département d'informatique médicale est aussi souhaité. Il sera fait annel, pour ceux qui en accepteront le principe, à la mobilité, dans chacun des hôpitaux, des personnels médicaux (médecins, internes).

Dans l'esprit des responsables, ce partenariat permettra de lutter contre une sous-médicalisation, voire une démédicalisation des zones

ments hospitaliers de renforcer leur postes à temps plein est espérée en rurales. « Cette formule n'a rien à voir avec un syndical interhospitalier, souligne M. Yves Lepape, maire de La Ferté-Macé et président, à ce titre, du conseil d'administration de l'hôpital. Elle va dans le droit fil de la future loi hospitalière. Elle préserve l'identité des deux partenaires, tout en leur permettant une plus grande efficacité. » L'association fonctionnera six ans et pourra être reconduite. « Nous consacrerons cette période, continue M. Lepape, à mieux nous connaître. Mais, surtout, il nous faudra obtenir

les postes souhaités, a

La finalité de cette union est une meilleure couverture médicale. Une exigence légitime de plus de quarante mille habitants qui vivent dans les zones d'attraction des deux établissements hospitaliers, au-delà. parfois, des limites départementales : la Mayenne pour La Ferté-Macé, la Manche pour Domfront. Un espoir aussi pour le personnel médical, qui peut ainsi envisager de poursuivre son travail dans de bonnes conditions.

MICHEL LORET

## La station d'épuration d'Achères ne sera pas agrandie

Suite de la page 11

M. Maurice Chevigny est président de l'association La Frette Village, qui depuis 1989 essaie de se faire entendre : «Les odeurs, c'est surtout la nuit qu'elles parviennent jusqu'à nous. Il y a des heures de pointe, le soir, vers 22 heures. Et lorsqu'il y a du vent, les odeurs remontent jusqu'à Montigny, Argenteuil, Sartrouville. » Pour M. Paul Guyomard, autre membre de l'association, «le bruit ressemble à celui que ferait une péniche munie d'un vieux moteur et qui resterait en marche en permanence devant une

Un premier arrêté du préfet des Yvelines, le 26 décembre 1989, demandait au gestionnaire, le Syndicat interdépartemental pour l'ass sement de l'agglomération parisienne (SIAAP), de faire des propositions

sent. Au nombre des travaux : la couverture des décanteurs et des stockeurs de boue cuite, le confinement des vannes et des déversoirs de écurité situés sur la commune de La Frette avec désodorisation des émanations d'eau d'égoût, réduction des lits de séchage des boues qui produi-sent des mauvaises odeurs et mise en place de filtres-presses, couverture des bassins d'arrivée d'eaux usées. Les graisses obtenues après le prétraitement des boues seront détruites par incinération à 850 degrés.

#### Une université de l'environnement

Tout ce programme doit être terminé à la fin de 1992 et son coût devrait approcher les 300 millions de francs. Mais un nouvel arrêté préfectoral doit être signé en septembre prochain pour ajouter un programme pour atténuer les nuisances. Le complémentaire de quelque 440 mil-SIAAP s'est exécuté en présentant un lions de francs, courant jusqu'à 1994. calendrier qu'il a respecté jusqu'à pré- Et un troisième jusqu'à l'an 2000

n'est pas à exclure. Au total, presque I milliard de francs et la réhabilitation des trois premières tranches de la station pour les adapter aux contraintes actuelles de traitement de l'eau de pluie par écrémage et stockage, traitement de nitrates et des rejets carbonés, traitement des odeurs par recouvrement de la station et un système de dépressurisation de l'air. Le cinquième collecteur d'esux

usées Sèvres-Achères, conçu dans le cadre de l'extension de la station, est en cours de construction sur un tracé de 17 kilomètres de Saint-Cloud jus-qu'à La Frette, en passant par Rueil, Nanterre, Sartrouville. Il servira à la récupération des eaux pluviales et à celles de quelque 150 000 m3 d'eaux usées qui se déversent actuellement dans la Seine en aval de Paris Le schéma régional des eaux pré-

voit une décentralisation des stations d'épuration, que l'on rapprocherait des sources de pollution. Mais, pour le vice-président du conseil régional l'enjeu n'est plus seulement limité aux frontières de l'Ile-de-France. Il est devenu national: «Si l'on n'est pas capable en France, estime M. Julia, d'équiper, comme on a su le faire à Monaço, une station d'épuration qui ne pollue pas, les appels d'offres des

1993 seront internationaux. L'Allemagne, la Suède sont déjà sur les rangs. » Pourtant, le savoir-faire français existe. L'équipe qui mêne actuellement l'opération Marne-Pollution zéro – le Bureau central d'études d'outre-mer (BCEOM) - travaille également sur la Vistule et l'Oder. Si l'on en croit, du moins, les résultats du colloque Ciudagua qui s'est tenu récemment à San-José, au Costa-Rica, l'opération sur la Marue a été retenue par la Communauté européenne comme l'opération de dépollution de référence pour tous les cours d'eau européens. C'est probablement pour cette raison que M. Didier Julia souhaite ouvrir tout près de la future station de Colombes une université de l'environnement qui serait financée par la Lyonnaise des eaux, la Générale des eaux et le conseil régional d'Ile-de-France.

Quant au SIAAP, même si ses techniciens n'ont pas vu d'un bon œil l'abandon d'Achères V, il a décidé de mettre en place un observatoire olfactif. Les habitants seront invités à donner leur impression en téléphonant à un numéro vert. A bon odorat, salut!

JACQUELINE MEILLON

## Pavillons bleus et sable blanc

Les élus du littoral se mobilisent pour rendre leurs plages plus propres et le faire savoir aux vacanciers

ES vacanciers qui ont choisi de passer leur été sur le littoral français vont être spécialement choyés cette année en matière d'information. Les ministères de la santé et de l'environnement ont publié non seulement la carte de la qualité des eaux de baignade en mer - on ne compte plus que trois points noirs mais aussi, pour la première fois, une carte de la qualité des baignades en eau douce - qui en compte beaucoup plus (le Monde du 19 inin).

Naturellement, le classement de l'administration ne fait pas toujours le bonheur des élus locaux. On n'a guère apprécié, dans l'Hérault, que quatre baignades en eau douce aient été épinglées comme points noirs alors même que toutes les plages littorales du département ont été classées en catégorie « A », la de plaisance ont reçu leur « pavilion meilleure. On épilogue donc sur le bleu d'Europe », car il est attribué été classées en catégorie « A », la

1991

COMMUNES LAURÉATES

**DU PAVILLON BLEU D'EUROPE** 

**CALVADOS** 

MARITIME

moment et les conditions des prélèvements qui débouchent sur le clas-

En revanche, l'opération « Pavillon bleu » plait davantage aux communes littorales. Inaugurée en 1985 à l'initiative de la Fondation pour l'éducation à l'environnement en Europe (FEEE), elle délivre chaque année des diplômes (les fameux pavillons bleus) à des communes qui ont fait porter leur effort dans quatre directions : la qualité de l'eau, la propreté de la plage, la qualité de l'accueil du public et l'effort de pédagogie auprès des vacanciers pour les sensibiliser aux problèmes d'environnement. Pour ces mêmes raisons pédagogiques, seules les communes candidates peuvent être récompensées.

Cette année, cent quatre communes littorales et vingt-trois ports dans toute la CEE. Trente-quatre des cent quatre primées cette année sont des nouvelles promues. Parmi ces heureuses élues, on trouve par exemple Saint-Quay-Portrieux (Côtes-d'Armor), qui vient pourtant de bétonner le littoral pour agrandir son port, et Marseille, dont les efforts en faveur de l'équipation des eaux usées de la ville ont été appré-

«On a obtenu de M. Vigouroux des engagements pour les ordures ménagères », précise le président de la FEEE, M. Gérard Mantienne, maire de Verrières-le-Buisson (Essonne), qui connaît le scandale de « la plus grande décharge de France ». Si ces engagements ne sont pas respectés, Marseille n'aura plus qu'à baisser pavillon l'an pro-

Certains départements apparaissent très peu au palmarès de la FEEE, comme la Corse (une seule

plage, à Propriano), la Manche (deux plages) ou le Morbihan (deux plages). Les élus de la Manche, en effet, ont lancé leur propre opération « Manche bleue », ce qui n'a pas encouragé les candidatures au « pavillon bleu d'Europe ». Certaines plages réputées comme Royan ne figurent pas non plus, car les communes sûres de leur fait ne se donnent pas la peine de remplir un dossier de candidature.

Vingt-sept communes ont été dégradées cette année. On note par exemple la «sortie» de Saint-Michel-en-Grève (Côtes-d'Armor), qui se débat toujours avec les algues vertes de la baie de Saint-Brieuc, et sartout celle de Trébeurden (Côtesd'Armor), qui vient de sacrifier deux plages pour la construction d'un port de plaisance très contesté (dont les travaux ont été suspendus par l'autorité administrative).

**ROGER CANS** 

### Une initiative de M. Jacques Chirac

## Paris en questions

VÉNEMENT sans précédent. agiter bien des villes en France. Pour la première fois depuis que les Parisiens disposent d'une municipalité de plein exercice, cette-ci les consulte directement sur l'avenir de la ville. Un questionnaire en 16 points a été déposé dans 1 300 000 fovers depuis le 28 juin dernier. Il est accompagné d'une lettre de Jacques Chirac expliquant à ses administrés qu'il souhaite recueillir leurs suggestions sur la « charte d'aménagement de

En gros, il s'agit de choisir entre deux partis diamétralement opposés. L'un, soutenu par l'Etat, prône la déflation des emplois et des habitants, seule facon de résoudre sans acrobatie et à long terme les nombreux problèmes découlant de la congestion de la cité. L'autre, celui de Jacques Chirac, a l'ambition de faire de Paris la capitale économique de l'Europe. Logiquement cela conduit à davantage de sièges sociaux et à une inflation corrélative des cadres supérieurs, des prix de l'immobilier, de la circulation, etc.

Beau et clair débat qui, toutes proportions gardées, pourrait

Hélas, il s'engage dans l'ambiguité. D'abord, une charte est ur document n'ayant ni existence légale ni valeur contraignante. Ensuite, celle-ci a été rédigée par les services de la Ville, avalisée par le maire, soumise au vote du Conseil de Paris le 3 juin et cinq jours plus tard discutée par 1 500 représentants des associations ressemblées à l'Hôtel de Ville. La consultation des citoyens par correspondance n'est venue qu'en dernier.

Certes une enveloppe préaffranchie permet à chacun d'expédier son avis avant le 30 septembre. Mais dans quelles conditions les questionnaires en retour seront-ils comptabilisés, exploités, publiés? On ne sait rien encore. Si la majorité des réponses optent pour la thèse de l'Etat contre celle de M. Chirac. la charte sera-t-elle modifiée?

Il est urgent que le maire de Paris dise précisément comment il tiendra compte des avis qu'il sollicite. Sinon, il serait accusé de démocratie en trompe-l'œil et consultation bidon.

MARC AMBROISE-RENDU

## **Les Landes** au peigne fin

L bitude de dormir à la belle étoile sur l'immense plage de la côte landaise vont devoir se faire

fonctionnement pendant sept ans). De fait, la côte landaise souffre d'un mai spécifique dû

## Les facteurs aquitains craignent les chiens

30 000 affiches vont être distribuées pour inciter les maîtres à éduquer leur animal

BORDEAUX de notre correspondante

ES facteurs aquitains se racontent de temps en temps l'histoire de ce collègue mordu, au cours de sa tournée, par le chien d'un autre facteur. Cela pourrait être une blague dans la veine de l'arroseur arrosé. Mais elle masque une triste réalité, qui incite actuellement la direction régionale des postes d'Aquitaine à mener une campagne de prévention contre les morsures de chien. Elles font en effet partie des risques du métier de facteur et représentent 40 % des accidents non dus à la circulation. Chaque année, trois cents des quatre mille cinq cents préposés de la région sont victimes des crocs d'un molosse mal contrôlé par son maître. Pour le seul département de la Gironde, le nombre de journées de travail perdues est passé de 63 en 1989 à 270 l'année suivante ; 90 % des victimes sont attaquées

touchent les membres inférieurs. « La tradition campagnarde veut que le préposé apporte le courrier à la ferme, rappelle François Larroze, qui accomplit une tournée de 90 kilomètres dans les Landes girondines, « Ce pourrait être l'occasion d'échanger quelques mots.

par-derrière et 60 % des blessures

Hélas, les trois quarts du temps, il y a un chien. Pour descendre de voiture, il n'y a pas trente-six façons de s'y prendre : soit la manière douce, en l'appelant et en le caressant, soit la manière forte, avec une trique à la main. » F. Larroze comptabilise pour l'instant « un accroc à la jambe du pantalon, un pneu de la ture creve et, quela sons dans le dos ».

A la demande d'un comité d'hygiène et de sécurité, et en collaboration avec la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, la Poste lance donc une campagne. Son ambition est d'a amorcer un changement de comportement de la population vis-à-vis des animaux domestiques ». Trente mille affiches intitulées « Mon chien? Pas de problème » - c'est un détournement du slogan « Pas de problème, la poste est là » - vont être distribuées dans les bureaux de poste et les mairies. Les facteurs sont associés à la campagne. Ils proposeront eux-mêmes l'affiche, au cours de leur tournée, aux commerçants et aux vétérinaires. Dans un second temps, on leur demandera d'inventer un mescartes postales qu'ils offriront aux propriétaires de chiens. But de l'opération : inciter les maîtres à éduquer leur animal.

**GINETTE DE MATHA** 

#### COTES-D'ARMOR une raison : ils seront réveillés la aux courants du golfe de Gascogne, qui rejette tous les nuit par un cortège de tracteurs déchets espagnols sur ses lourds chargés de nattoyer le plages. Le vent, ensuite, se charge de leur faire escalader les Depuis le 1 juillet, en effet, dunes, ce qui rend le spectacle sur les 106 kilomètres de littoral de la « côte sauvage » assez afflidu département des Landes, l'opération « sable blanc » mobilise huit engins lourds qui, toutes Les sacs et flacons de plastiles trois nuits sur les plages surque récupérés seront détruits dans les usines d'incinération, veillées, et une fois par semaine ailleurs, vont ratisser le sable tandis que le bois, stocké puis MORBIHAN pour enlever les déchets. broyé sur place, alimentera les chaufferies au bois du départeespagnols . Un regret : cette opération « sable blanc » va priver les ama-€ C'est l'opération la plus teurs de grillades de leur comurde iamais lancée sur una bustible habituel. Et les photo Promde La Rochelle plage », explique fièrement graphes ne trouveront plus ces Vaux-sur-War M. Henri Emmanuelli, le présisuperbes souches fichées dans CHARENTE-MARITIME dent du conseil général qui La Flotte-en-Ré Le Bois-Plage-en-Ré finance l'opération (6,3 millions de francs d'investissement et GIRONDE Le Gra GARÓ Vendavs-Mon Lège-Cap-Ferret Port Camargue du Grau-du-Roi \ BOUCHES DU RHONE HÉRAULT **ALPES-MARITIMES** Ls Grande-Motte Villeneuve-les Meguelone PYRÉNÉES-Samte-Maynaor Sainte-Maxime Sainte-Maxime Cogolin La Croix-Valmer Cavalsire-sur-Mar La Lavandou La Londe-les-Mauries Hyères ATLANTIQUES PYRÉNÉES-**ORIENTALES** Eaux de qualité moyenne (conformes) ☆ Eaux de mauvaise qualité (non conformes) Saint-Cyr-s

## L'agriculture et l'élevage au service des forêts

Suite de la page 11

La création de ces coupures « vertes » - comprises comme de véritables opérations d'aménagement concerté dans le cadre de plans de gestion ou de débroussaillement intercommunaux - doi obeir à un certain nombre d'impératifs. « L'objectif fondamental est d'en garantir la pérennité, souligne M. Yves Cochelin, adjoint au directeur de l'espace rural et de la forêt et responsable du groupe de travail ad hoc. Il faut donc qu'elles soient le support d'activités économiques viables et concurrentielles. »

il est toutefois normal d'aider les éleveurs et agriculteurs qui acceptent de jouer le rôle de gardiens de la soret. D'une part, pour leur permettre de surmonter les handicaps natureis inhérents aux secteurs dans lesquels ils sont installés. D'autre part, pour compenser les servitudes de DFCl qui leur sont imposées. « Depuis cette année, dans le Var. explique M. Pascal Thavaud, ingénieur au Centre d'études et de réalisations pastorales Alpes-Méditerranée (CERPAM), nous versons aux éleveurs une indemnité de 150 à

900 francs par hectare en application d'un cahier des charges déterminant les différents niveaux d'en-tretien souhaités.» A titre de comparaison, le coût moyen d'un débroussaillement mécanique est de

1 500 francs par hectare. En outre. l'éleveur signe une convention avec l'Etat (représenté par le préfet du département) qui l'engage pour six ans, au minimum, mais avec des garanties foncières à la clef.

#### **Obstacles** réglementaires

Le bilan affiché par le CERPAM en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et le SIME (Service interdépartemental montagne-élevage) en Languedoc-Roussillon est, déjà,

significatif. Il représente, dans le seul département pionnier du Var, 15 000 hectares de coupures sylvopastorales, pour 60 000 hectares d'espaces protégés, concernant deux cents éleveurs (1 000 génisses et chevaux, 10 000 ovins et caprins). Le SIME annonçant, de son côté, 11 000 hectares de surface aménagée pour 30 000 hectares protégés et cent trente-cinq éleveurs. Par ail-leurs, la demande a été chiffrée à plus de 15 000 hectares sur cinq ans en Provence-Alpes-Côte d'Azur

Les coupures « vertes », avertit M. Cochelin, ne sont pas la pana-cée. Mais, si elles n'empéchent pas, à tout coup, le feu de passer, elles le fractionnent, et on se trouve alors ramené à un problème de petits ou moyens feux qui sont plus faciles à combattre ». Leur développement est, au demeurant, freine par des difficultés de tous ordres touchant notamment au foncier mais égale-

et à 40 000 hectares en Languedoc- l'usage des sols. Le code forestier - qui va être prochainement modi-fié sur ce point - interdit, par exemple, le pâturage des caprins en forêt soumisc. De plus, le plan d'occupation des sols, en classant des espaces boisés à conserver, contrarie parfois la réalisation d'équipements pastoraux nécessaires. Par ailleurs, les réglements communautaires sur les productions excédentaires interdisent, en particulier, de nouvelles plantations de vignes (sauf en cas de transfert de droits). Autant de problèmes auxquels le groupe de travail devra tenter d'apporter des solutions concrètes en proposant un cadre juridique et méthodologique approprié.

Les coupures « vertes », enfin, ont un prix : de 500 à 15 000 francs dans le domaine du sylvo-pastoralisme, beaucoup plus pour les coupures agricoles. La note à paver pour le projet de la Sainte-Victoire serait, ainsi, de 4 ou 5 millions de francs, soit plus de 60 000 francs à l'hectare. Mais, selon M. Marc Egloff, président de l'ADES, les seuls moyens de lutte engagés lors du grand incendie de 1990 dans le massif ont coûté plus de 12 millions de francs, sans compter les heures de Canadair et la réparation des destructions...

La CEE, on l'espère, pourrait participer aux dépenses aux côtés du ministère de l'agriculture, des régions et des collectivités locales.

**GUY PORTE** 

# Opération « 1 000 motopompes » dans les Bouches-du-Rhône

D ANS l'arsenal de sa politique de prévention des incendies de forêt (le Monde du 1\* septembre 1990), le département des Bouches-du-Rhône s'est donné un moyen original : une autoprotection de l'habitat en forêt. En deux ans, 1 000 moto-pompes équiperont les propriétaires des maisons individualles situées dans des zones sensibles et jouissant de piscines, bassins ou points d'eau.

Dès cet été, 550 seront effectivement mises à la disposition des prêt à l'emploi. « Nous voulons tretien en plus de la participation

personnes intéressées contre la paiement d'une somme forfaitaire de 2 500 francs. Cette somme couvrira, pour une durée de cinq ans, les frais de maintenance assurée par l'Agence départementale pour la protection, la gestion et la mise en valeur des espaces sensibles (ADES). Les attributaires auront, par contrat, l'obligation de veiller, en bons pères de famille, à la garde et à la conservation du matériel, en s'assurant que celui-ci sera toujours laquelle s'ajoutent les frais d'en- sieurs types de matériel (tél :

les particuliers peuvent devenir des citoyens actifs dans la lutte contre les incendies, libérant ainsi les pompiers de certaines tâches défensives et leur permettant de mieux concentrer leurs efforts sur l'attaque des feux.»

Il en coûtera 6 millions de francs au département pour la seule acquisition des 1 000 motopompes (1), somme à

démontrer, explique M. Marc des attributaires. D'autres dépar-Egloff, président de l'ADES, que tements, comme le Var, suivent cette opération avec intérêt. Mais às attendent que la preuve de son efficacité soit faite pour adopter la même politique.

(1) Les premières ont été réparties sur les sites de la Sainte-Victoire et de la haute vallée de l'Arc. Les particuliers non concernés ont également la possibilité de s'équiper à leurs frais. Renseignements et conseils sont donnés par le Centre d'essais de Valabre qui a testé et expose plu-42-60-95-15).

t pas mou

C

蹇



#### SITUATION LE 13 JUILLET 1991 A 0 HEURE TU



Lundi 15 juillet : chaud et enso-leillé. – Une bande nuageuse s'étendra de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais, et elle gagnera dans la journée la Lor-raine et l'Alsace. Quelques gouttes ne sont pas à exclure. Des éclaircies se iopperont per la Bretagne. Elles indront plus belles dans l'après-

Des Pays de Loire au Centre, puis à la Franche-Comté, le soleil dominera malgré quelques passages nuageux.

Ailleurs, il fera besu et chaud. A noter la possibilité de nuages préorageux sur les côtes aquitaines.

Les températures seront souvent estivales. Nous partirons de 11 à 15 degrés sur la moitié nord, de 15 à 18 degrés sur la moitié sud pour atteindre les 24 à 27 degrés sur le Nord (un peu plus frais sur les côtes de la Manche) et les 31 à 36 degrés sur le Sud.

### PRÉVISIONS POUR LE 15 JUILLET 1991 A 12 HEURES TU



| TEMPÉRATURES maxima - minima et temps observé Valeurs extrêmes relevées entre le 13-7-91 le 12-7-1991 à 18 heures TU et le 13-7-1991 à 6 heures TU                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                                                          |                                                               |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|
| FRANCE  AJACCIO 28 20 D BIARRITZ 21 19 C BORDEAUX 22 16 D BOURGES 24 17 D BREST 17 16 P CAEN 20 17 C CHERBOURG 18 16 C CHERBOURG 23 21 C CLEMORT-FEE 23 21 C CLILLE 19 16 D LIMOGES 25 16 D LIMOGES 25 16 D LIMOGES 25 16 D LIMOGES 25 16 D ANNCY 25 20 C NANTES 21 14 D NANCY 25 20 C NANTES 21 14 D PARIS-MONTS 24 19 N PAU 21 19 C PERPICNAN 28 23 17 C | TOULOUSE 22 TOURS 23 PORTE APTILE 33 ÉTRANGEI ALGER 29 AMSTERDAM 20 ATBENES 35 BARGELONE 36 BRICELONE 36 BRICELONE 36 BRICELONE 37 BRIC | 21 E D D C D C D D D C 22 23 D D D D D C 22 23 D D D D D D D D D D D D D D D D D | MADRID-<br>MARRAKI<br>MELICO<br>MILAN<br>MONTRÉA<br>MOSCOH<br>NAIROBI<br>NEW-POR<br>OSLO<br>PÉLIN<br>PÉLIN<br>REO DE JAN | ECSI 31 26 26 26 27 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 |              |
| ST-ETTEMBE 25 21 C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LONDRES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16 P                                                                             | VENEE                                                                                                                    | 29                                                            | 26 D<br>18 P |
| A B C ciel convert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D N<br>ciel ciel<br>degage mungeux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | orste<br>O                                                                       | P                                                                                                                        | T<br>tempête                                                  | # neige      |

TU = temps universel, c'est-à-dire pour la France : heure légale moins 2 heures en été; heure légale moins 1 heure en hiver. (Document établi avec le support technique spécial de la Météorologie nation

# RADIO-TÉLÉVISION | CARNET DU Monde

Les programmes complets de radio et de télévision sont publiés chaque semaine dans notre supplément daté dimanche-lundi. Signification des symboles : ▶ signalé dans « le Monde radio-télévision » ; □ Film à éviter ; « On peut voir ; » Ne pas manquer ; » » Chef-d'œuvre ou classique.

## Samedi 13 iuillet

| 1 .   |                                                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ļ     | TF 1                                                                        |
| 20.45 | Variétés : Fou rire,                                                        |
| 22,25 | Téléfilm :<br>Paparoff est de retour.                                       |
| 0.00  | Magazine :<br>Formule sport.<br>Spécial mondial de pétanque<br>à Marseille. |
| 0.55  | Journal, Météo<br>et Trafic infos.                                          |

20.45 Série : Un commissaire enquête. 22.10 Série : David Lansky. 23.30 Les Arts au soleil. 23.35 Journal et Météo. 0.15 Magazine : Autrement dit.

FR 3

--- De 20.00 à 0.05 LA SEPT ----0.10 Série Rose : La Fessée. 0.40 Magazine : L'Heure du golf. Le Skin Game de Majorque

### **CANAL PLUS**

20.30 Téléffim : Le Temps et le Vent. 22.15 Flash d'informations. 22.20 Sport : Boxe. 0.00 Sport : Rugby. Etats-Unis-France, en direct

16.35 Disney Parade.

17.50 Série : Columbo.

20.40 Cinéma :

23.20 Magazine : Ciné dimanche.

1.05 Journal et Météo.

13.50 Divertissement : Rire A 2.

17.20 Documentaire:

Des trains pas comme les autres. 18.40 Magazine : Stade 2. 19.25 Sport : Le Journal

20.00 Journal et Météo.

20.45 Série : Taggart.

22.00 Documentaire :

14.45 Sport : Cyclisme. 16.35 Magazine : Vive le vélo.

du Tour (et à 0.20).

Bleu-blanc-rouge, pourquoi?

22.40 Série : Sueurs froides.

23.55 Les Arts au soleil.

La Planête de l'aventure.

19.30 Divertissement:

Vidéo gag.

20.00 Journal, Tiercé, Météo

Il était une fois

la révolution.

le loup dans le soleil.

et Tapis vert.

| - | <u>~_J:</u> |                                                                                            |       |
|---|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|   | 1.35        | Cinéma:<br>Elvira, maîtresse<br>des ténèbres. #<br>Film américain de<br>Signorelli (1988). | James |

LA 5 20.50 Série : Un privé nommé Stryker 22,30 Divertissement : Grain de folie. 0.30 Journal de la nuit. M 6

20.35 Téléfilm : Ellis Island, les partes de l'espair. 22.45 Téléfilm : Le Destin de Virginia Hill. 23.35 Six minutes d'informa-23.55 Musique : Rap Line. 2.00 Rediffusions.

LA SEPT 20.55 Théâtre : Le Mahabharata. 21.45 Le dessous des cartes (l'Inde). 21.55 Soir 3. 22.10 Théâtre :

0.00 Documentaire :

## Dimanche 14 juillet

| TF 1                                           | 17.30 Téléfilm : Carnaval.<br>18.00 Cinéma : |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 14.10 Série : Rick Hunter,<br>inspecteur choc. | Le Destin<br>de Lee Khan. 🗆                  |
| 15.00 Série :                                  | En clair jusqu'à 20.30                       |

19.40 Flash d'informations. 20.30 Cinéma : Quand les jumelles s'emmêlent, ■ 22.00 Flash d'informations.

Corrida. de l'impasse. 🗷 2.30 Documentaire:

## 1.20 Concert : Rencontres de Saint-Jean-de-Luz.

13.45 Sport: Automobile formule 1. 17.00 Tiercé à Saint-Cloud. 18.30 Divertissement : Spécial drôles d'histoires.

19.55 Journal. 20.40 Journal des courses.

Un papillon sur l'épaule. mm 0.15 Journal de la muit.

0.00 Journal et Météo. 0.50 Magazine : au cœur de l'été.

FR 3 13.30 Magazine : Musicales. 14.30 Magazine : Sports 3 dimenche. 17.30 Magazine : Montagne. 18.00 Amuse 3 vacances.

19.00 Le 19-20 de l'information. 20.05 Série : Benny Hill. 20.40 Divertissement: de « la Classe ».

22.00 Magazine : Le Divan. 22.20 Journal et Météo. 22.45 Cinéma : Les Enfants du paradis.

1.45 Musique : Carnet de notes. **CANAL PLUS** 

13.30 Décode pas Bunny. 14.30 Les Fables géométriques 14.35 Documentaire : Le Lièvre aux grands pieds. 15.00 Téléfilm :

Un amour sans pitié. 16.35 Documentaire : Okafenokee, le marais des allicators.

## Le Mahabharata.

23.00 Documentaire : Pandit Ravi Shankar. Le Mauvais Bout de la corde.

19.45 Les Supersters du catch.

22.10 ▶ Sport: 23.30 Sport : Snooker, 0.30 Cinéma : Les Enfants

Les Allumés

### LA 5

17.30 Magazine : Kargo (rediff.).

19.00 Série : V. 20.10 Magazine : Dimanche 20 h 10 Elkabbach.

20.50 Cinéma : 22.30 Magazine : Nomades. 23.25 Magazine : Top chrono.

M 6 14.45 Série : Laredo.

15.35 Jeu: Hit hit hit hourra. 16.50 Série : Vic Daniels, flic à Los Angeles. 17.20 Série : L'Homme de fer. 18.10 Série : Supercopter. 19.00 Série : Les Routes du paradis.

19.54 Six minutes d'informations. 20.00 Série : Ma sorcière bien-aimée. Magazine : Sport 6 (et à 0.30). 20.30

20.40 Téléfilm: Une affaire personnelle. 22.20 Capital. 

2.00 Rediffusions, LA SEPT

0,25 Six minutes d'informations.

15.30 Documentaire: Hello Actor's Studio. 16.25 Documentaire : Daniel Cordier. 17.25 Téléfilm : Robespierre. 19.00 Documentaire : Cobra le dieu serpent.

20.00 Documentaire : Roulevard du XX<sup>e</sup> siècie. 20.30 Cinéma :

La Selamandre. 22.30 Magazine: Document de poche.

#### <u>Déçès</u>

Vauconieurs. Geneviève et François Davoine, Francine et Gabriel Wild. Edith Esch, Jacques, Marie-Françoise, Bruno,

Isabelle Davoine, leurs conjoints et leurs enfants, Sophie et Laurent Davoine, Marguerite, Pierre et Etienne Wild, Philip et Emma Harding-Esch, ont la douleur d'annoncieur père et grand-père, uleur d'annoncer le décès de

#### Pierre ESCH, ingénieur des Arts et Métiers,

survenu le 11 juillet 1991, à Nancy, dans sa quatre-vingt-cinquième année.

Les obsèques protestantes seront célébrées en l'église de Vaucouleurs, le lundi 15 juillet, à 11 heures.

Le défunt repose au funérarium du centre de soins de Vaucouleurs.

7, avenue de Nancy, 55140 Vaucouleurs. 51, rue Eugène-Prévot, 77400 Lagny-sur-Marne. 17, rue des Bégonias, 54000 Nancy. 115 Middlewatch Swavesey CB 45 RP, Angleterre.

- M≃ Germaine Guez Et ses enfants ont la douleur de faire part du décès de leur époux et père,

### Alfred GUEZ,

survenu le 11 juillet 1991.

 M= Simone Dumont,
 M. et M= Jean-Claude Hermann,
 Elisabeth, Philippe et Christine, ses enfants et petits-enfants, M= Michèle Rouveix,

sa fille, M. Jean Chrétien, out la douleur de faire part du décès de

## M. André HERMANN,

survenu le 11 juillet 1991, dans sa quatre-vingt-huitième année.

La cérémonie religieuse aura lieu en La ceremonie rengieuse aura neu en l'église de Muzy (Eure), le lundi 15 juil-let, à 15 heures, et l'inhumation dans le caveau familial, à Montbazens (Avey-ron), le samedi 20 juillet, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part. 18, rue des Cèdres Le Brémien, 27770 Miers-L'Eveque.

CARNET DU MONDE

Renseignements: 40-65-29-94

## - Nous apprenons le décès de

#### Frida NUNEZ, ex-épouse Scemanna de Giallaly.

En font part Claude Scemama de Gialluly, sa compagne et ses descendants, Paul Scemama de Gialluly, sa femme et ses descendants,

La famille Finzi et Debbasch. Selon la volonté de la défunte, l'incinération et la dispersion des cendres au Jardin des souvenirs oat eu lieu le 10 juillet 1991, dans l'intimité, au cimetière des Joncherolles.

- Nicole et Guy,

ses enfants, Sa famille, ont la tristesse d'annoncer le décès de

Georges ZEITOUN, survenu le 11 juillet 1991. L'enterrement aura lieu au cimetière parisien de Pantin, lundi 15 juillet, à

15, avenue Fo e Ferdinand-Buisson,

Messes anniversaires ~ Le 17 juillet 1981,

## Pierre BOUCHER

onittait les siens. En ce dixième anniversaire, une

messe sera célébrée à sa mémoire et à celle de son épouse,

Yvonne TURPIN, décédée le 18 février 1989.

en l'église Sainte-Clotilde, Paris-7, le 17 juillet 1991, à 18 h 30.

**Anniversaires** 

- Il y a dix ans, le 14 juillet 1981,

Rolf ROZENZWEIG

Une pensée est demandée à ceux qui l'ont connu et aimé. - Il y a un an, le 14 juillet 1990,

#### Jean-Marie SCHMIFT, fondé de pouvoir à l'UAP,

rance. »

e Ainsi le dernier jour il y aura un grand signe de croix de bénédiction. Parce que ce sera l'accomplissement, le couronnement de l'espérance. Car il y a le couronnement d'épines mais il y a le couronnement de l'espè-

## **MOTS CROISÉS**

## PROBLÈME Nº 5562

HORIZONTALEMENT 1. Un homme qui vivrait bien au milieu des rats. Est parfois hérolique. -II. Ne vient jamais gêner le caissier. Ne sont évidemment pas manchots. -III. Peut servir de remise. Nappe. - IV. Comme la bouche quand on est assis. Quand on yt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 entre, on peut dire I II IV qu'on est dans les affaires. Cours d'eau. - V. Ordre de départ. En Normandie. Peut être assimilée à une sortie. - VI. Qui ont Sorte. - VI, Cla offt
besucoup circulé. VI
Service ancien. - VII
VII. Avec son bacille, VIII
c'est vraiment la
peste i Possessif. Qui IX a des raisons de se plaindre. - VIII. Est entourée par des XI cordes. Connaît bien XII

cordes. Connaît bien XII
le Coran. Branché. - XIII
IX. Attaquée par des XIV
fromage. Peut: XV
fromage. Peut: XV
réveiller quand il est
fort. - X. Pas indifférent. Échange
des veitements contra des des traitements contre des honoraires. - XI. Fosse commune. Entre trois et quatre. Annonce tout. XII. Grande clarté. Fermer. -XIII. Opération digne d'un Jules, Ne reconnus pas. – XIV. Bande d'étoffe. Un petit cochon. Successeur d'un Charles. – XV. Son cas est une exception. Longe la frontière des Pays-Bas. Une bonne partie de la messe.

### VERTICALEMENT

1. Des bruits de bidons. Passe à l'hôtel. - 2. Un mot qu'on peut dire en passant. Qui ne sont plus dans la course. - 3. Pas avantagés. Quand on est dessus, c'est qu'il y a eu trop de dépenses. - 4. Pour boucher. Soumet à une épreuve. Un homme très pris. ~ 5. Rongé. Peut être une bonne question. Une forme de commerce. - 6. Cité. La première page. Prend facilement la mouche. - 7. Qui ont reçu une teinture. Qu'on peut trouver en librairie. - 8, incite à ne pas frapper fort. Une prune. - 9. Sur le bassin

d'Arcachon. Pas très sérieux. -10. Conjonction. En France. Finement coupées. — 11. Les données du problème. Où il n'y a nen à prendre. - 12. Gardien dans une auberge. Supérieur, en Amérique. Le bas s'oppose à l'autre. - 13. Ne conserve pas. Figure biblique. Des réponses vraiment bêtes. - 14. Qui va en s'atténuant. Partie de poulie. -15. Victime d'une tromperie. A le cour sec. Romancier.

#### Solution du problème nº 5561 Horizontalement

I. Patineuse. - II. Opulente. -III. Dé. Ifs. Ur. - IV. Iule. Écle. -V. Urinoir. - VI. Mes. Gale. -VII. Essence. - VIII. Io. Élan. -IX. Ébène. Ede. - X. Curare. Et. ~ XI. Us. Revers.

### Verticalement

1. Podium. Décu. - 2. Apeurée. Bus. - 3. Tu. Lissier. - 4. ilien. Sonar. - 5. Nef. Ere. - 6. Enseigne. Ev. - 7. Ut. Oracle. - 8. Seul. Leader. - 9. Rêve. Nets.

**GUY BROUTY** 



# **ÉCONOMIE**

BILLET

## L'exaspération de M. Calvet

今後は書き、カラ

. • . . . . . .

Quelle mouche a donc piqué M. Calvet? Alors que depuis deux mois Matignon multiplie les déclarations de guerre contre le Japon et assure les industriels de la fermaté de la position française dans les nécociations commerciales qu'il mène avec ce pays, le président de PSA choisit la veille du week-end du 14-Juillet, fête nationale, pour clamer haut et fort ses inquiétudes. «Le laxisme de l'Europe à l'égard du Japon dans le domaine des importations ne peut plus durer», vient-il d'affirmer à la chaîne de télévision japonaise NHK, reprenant les thèses qu'il défendait quelques jours auparavant dans nos colonnes (le Monde du 12 juillet). Le patron d'Automobiles Peugeot et Citroen a assorti ses propos d'une double menace : celle de quitter ses fonctions industrielles et celle inédite, cette fois, de se lancer dans la vie politique. Est-ce à dire que le président de PSA doute des capacités de M- Cresson à faire avaliser ses Lositions de fermeté auprès de la Commission de Bruxelles... au moment même où l'exécutif européen semble à nouveau partagé sur le sort à faire aux voitures isponsises fabriquées dans la Communauté? L'affaire NEC-Bull a montré que les proclamations les plus fermes pouvaient parfois aller de pair avec certains accommodements. Mais c'est peut-être du côté des déclarations récentes de Sir Leon Britten qu'il faut chercher les raisons de ce nouvel accès de fièvre. Le commissaire européen chargé de la concurrence s'est refusé à inclure dans les quotas affectés aux importations automobiles japonaises la production des fameux « transplants » installés en Grande-Bretagne alors que la Le vice-président de la Commission, M. Martin Bangemann, lui a indirectement répondu ces jours derniers en affirmant que les voitures fabriquées par les constructeurs nippons en Europe seraient prises en compte dans les accords d'autolimitation qui sont en train d'être négociés. Les pourparlers entre l'Europe et le Japon se déroulent «en dépit du bon sens», déclare aujourd'hui M. Calvet. Le patron de PSA n'a pas tout à fait tort. Ces divergences à la tête de la Communauté font plutôt désordre. Peut-on aborder des négociations si lourdes d'enjeux

### « Club-Med II », un nouveau paquebot à voiles

en ordre dispersé? La question,

**CAROLINE MONNOT** 

par ses soins, est posée.

Le Club-Med II, deuxième paquebot à volles du Club Méditerranée, après le Club-Med I, qui, depuis 1989, navique aux Antilles françaises en hiver, dans la Méditerranée en été, a été lancé vendredi 12 juillet aux Ateliers et Chantiers du Havre (ACH). Long de 187 mètres, avec cinq mats et entièrement automatisé comme son sistership, armé par la Compagnie havraise, Services et Transports, la Club Med II est destiné au Pacifique et à la clientèle japonaise. Il bénéficie aussi de la fiscalité avantageuse pour les investissements dans les départements et territoires d'outremer, mais Services et Transports a aussi fait appel à l'épargne publique en mettant en vente 36 000 quirats, titres de copropriété de 25 000 francs chacun.

ÉTIENNE BANZET

L'intérim comme outil d'insertion

## Le groupe ECCO mène des opérations en faveur des personnes en difficulté

Membre de la Fondation pour 'insertion des jeunes, créée dans la foulée du rapport de M. Michel Praderie (le Monde du 5 juillet), le groupe ECCO développe des actions en faveur de publics en difficulté, les handicapés, les chômeurs de longue durée, et les jeunes sans qualifi-

«Le travail temporaire a toujours fait de l'insertion sans le savoir.» Directeur de la recherche et de l'innovation, au sein du groupe ECCO, le numéro un français du travail temporaire, M. Serge Ter Ovanessian est parti de ce constat pour se lancer, depuis 1987, dans des expériences en direction de publics en difficulté. Avec une petite équipe d'une ving-taine de personnes au niveau natio-nal et dans les régions, mais sans agences spécialisées parce qu'il ne voulait pas «créer de ghettos», il a obtenu des résultats prometteurs.

Chaque mois, trois cents handicapés sont placés en intérim, sur tout le territoire, et, pour la moitié d'entre eux, la mission se termine par une embauche définitive dans les entreprises utilisatrices. Sur l'année, cinq cents chômeurs de longue durée, dont 20 % de RMI, mettent le pied à l'étrier. L'an passé, cinq cent cin-quante jeunes out été accueilis en contrat de qualification et peuvent, à 00 % à l'issue expérer un emplei 90 %, à l'issue, espérer un emploi durable.

#### «Le pouvoir de ne pas dire non»

Il n'y a pas que de l'altruisme dans la démarche, «Dans notre acti-vité, les années 60 étaient caractérisées par le remplacement. On y a ajouté le surcrost de travail dans les années 70, et les années 80 ont été celles du recrutement », théorise M. Ter Ovanessian, à l'affit des marchés de l'avenir: «Les années 90 seront celles de l'insertion. Plus tard, nos interventions seront dominées par l'orientation professionnelle et la gestion prévisionnelle de l'emploi.» En outre, il est persuadé qu'il a permis aux 15 % de directeurs d'agence, volontaires pour accompagner ces actions, «de retrouver un supplément

Toujours à la recherche d'une ment

ceux de moins de quarante places. Les petits avions ne peuvent deman-der d'autorisation de vol qu'une

heure avant l'heure de décollage sou-haitée, ce qui rend aléatoire l'emploi

haitée, ce qui rend aléatoire l'emploi du temps de leurs passagers. Ces mesures de rationnement s'applique-rout jusqu'au 15 juillet et au cours des mois de septembre et d'octobre.

M. Michel Joigny, vice-président du syndicat des compagnies aériennes régionales et d'affaires (SCARA), s'élève contre ces procédures: «Nos entreprises, déjà exsangues à l'issue de la crise qui vient de frapper l'ensemble du transport aérien, ne vont pas pouvoir supporter

aérien, ne vont pas pouvoir supporter un tel trattement, déclate-t-il. L'image de notre métier va encore se

La congestion du ciel français

Les petites compagnies protestent

contre la priorité donnée

aux avions de plus de cent places

Pour faciliter l'écoulement d'un trafic aérien qui a progressé de moitié en cinq ans, le ministre de l'équipement et la direction de l'aviation civile ont pris, au mois de juin, des mesures pour gérer la pénurie. PDG du groupe qui porte son nom et qui contrôle Lead Air-Unijet, une compagnie d'aviation d'affaires, partage les avions de moins de cent places et plus sévèrement encore qui de moins de quarante places.

bonne image, le travail temporaire se donne par ce biais une justification donne par ce trais une justitication sociale et apparaît «comme un formidable outil d'intégration». «Offrir des emplois, en période de crise, ça crée des devoirs; quand on est leader, ça crée des obligations», ajoute M. Ter Ovanessian qui rêve d'une reconnaissance: «Le travail temporaire pourrait être un étément de flexibilité interne, et non de flexibilité externe». interne, et non de flexibilité externe».

En regard, le coût de l'opération —

14 millions pour les handicapés —
reste modeste et peut même devenir
insignifiant à terme, grâce aux retombées indirectes, «Le travail temporaire sent de sas naturel et il permet
de l'instign les naturel et il permet de limiter les risques », explique M. Ter Ovanessian, qui envisage un déplacement progressif de la fonction de l'intérim, pourvu que l'on atrouve une justification économique et de marché» à la pratique de l'insertion : «tenir, auprès de l'entreprise, un rôle de conseil ou d'audit».

#### Des jeunes pressés

An point de départ, ces opérations reposent sur une intuition et une conviction. «Si on supprime toutes les épreuves, la personne à insérer sera ugée sur sa capacité à tenir un emploi, et non sur sa détermination à l'obtenir.» «Involontairement, le tra-vail temporaire était déjà sur le terrain des gens exclus, qui poussent notre porte. Si nous les refusons, nous contribuerons à la pénurie absolue et nous nous condan erons.» D'où la conclusion, en forme de maximes : «Nous avons le pouvoir de ne pas

Avec les travailleurs handicapés, la Avec les travailleurs handicapés, la traduction fut d'autant plus simple que, depuis la loi de 1987, les entreprises doivent appliquer un quota, ou verser une contribution. Le public, lui-même, y est favorable puisque, ainsi que le souligne M. Ter Ovanessian, «il y a présomption de motivation». Il suffit, ensuite, «de comprendre le mode d'emploi du handicap, et de le revitaliser». L'expérience montre que celui-ci disparaît. Quant à la que celui-ci disparaît. Quant à la méthode, elle est simple. Les experts d'ECCO vont développer un travail avec les lieux institutionnels pour trouver des handicapés. Ensuite, ils vont orienter les finx de candidatures vers les missions détenues par les agences qui vont les placer normale-

Si les mêmes principes sont utilisés pour les chômeurs de longue durée et les chômeurs âgés, la difficulté tient cette fois dans le fait qu' «il n'y a pas de présomption de motivation». L'effort porte donc d'abord sur un bilan qui permet de distinguer trois catégories, les «gens abimés dont le problème n'est pas l'emploi» et que l'on renvoie ailleurs, les «obsolètes» pour lesquels on organisera des stages avec les pouvoirs publics, en ayant défini «le poste de travail à l'arrivée», et, enfin, les victimes d'une situation conjoncturelle qui doivent être remis en confiance, après une petite formation qui leur donne une meilleure qualification.

S'agissant des jeunes en difficulté, le schéma est identique, à cette différence més qu'a on va travailler sur le devenir» et définir ce qui manque le plus, un projet professionnel, en utilisant des tests. Deux genres de situation sont exploités. Soit, en partenariat avec les entreprises utilisatrices dont les besoins en main-d'œuvre ne sont pas satisfaits, monter un stage débouchant sur un emploi. Soit, sur des postes ou des secteurs où les pénuries sont les plus fortes, assumer le coût de la formation des jeunes, en faisant «de la gestion prévisionnelle». Certes, ECCO prend alors un risque économique, mais, compte rattraper sur la durée. A chaque fois, les jeunes sont placés en contrat de qualification mais, s'ils sont intérimaires, sont rémunérés comme tels.

Cela ne va pas sans difficultés. Pour une formation qualifiante de chauffeur poids lourd, il faut «entendre» quatre cents jeunes pour aboutir à un effectif de dix qui suivront le processus jusqu'au bout. Pour des emplois dans le BTP, un seul jeune est venu pour vingt qui avaient été.

Les projets d'ECCO ne s'arrêtent pas là. La méthode pourrait être étendue aux sans domicile fixe. Déjà, avec la SNCF, une société d'intérim a été créée pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle des clochards qui séjournent dans les gares du Nord et de l'Est.

ALAIN LEBAUBI

### Chômage

### L'UNEDIC revalorise de 1,2 % ses prestations

Le patronat et les syndicats, ges-tionnaires de l'UNEDIC (assu-rance chômage), ont décidé ven-dredi 12 juillet de revaloriser de 1.2 % au 1º juillet les prestations versées aux demandeurs d'emploi. Cette hausse correspond à l'évolution des prix enregistrée depuis octobre 1990.

Les parties fixes de l'allocation de base et de l'allocation de base exceptionnelle passent, respective-ment, à 52,73 francs et 39,55 francs par jour alors que l'allocation minimale de base atteindra 127,57 francs par jour (95,55 francs pour l'allocation minimale de base exceptionnelle).

L'allocation de fin de droits est portée à 81,30 francs par jour précieux dans une période où le chômage devient préoccupant. Au Japon comme en Allemagne, ce sont les avions d'affaires qui sont prioritaires: faire perdre deux ou trois heures à une polgnée de chefs d'entreprise français pour laisser passer des Airbus de 314 passagers peut sembler rationnel. Cela va, pourtant, dans le mauvais sens de l'économie. » (112,70 francs pour les chômeurs de plus de cinquante-deux ans sans emploi depuis un an). Les partenaires sociaux se retrouveront dans les prochains mois pour étudier les moyens de combler le déficit de l'UNEDIC (plus de 3 milliards de francs en 1991), consécutif à la dégradation de la situation de l'emploi.

### Décision le 15 juillet

## Deux candidats sont en lice pour la reprise du groupe textile VEV

affirmé. Les décideurs qui utilisent des avions d'affaires ne le font pas pour le plaisir, mais pour être plus efficaces, pour visiter plus d'usines

dans une même journée et pour

gagner des contrats à l'exportation. Leur productivité conditionne la

pérennité de beaucoup d'emplois fort précieux dans une période où le

Le sort de VEV, le numéro ceiui de Dynaction, holding spécia-trois du textile français, avec lisé dans la mécanique, et celui du tandem d'hommes d'affaires MM. Coste et Picard qu'accomfaires et ses 11 000 salariés. devrait être scellé kındi 15 julilet dans la soirée. Etranglé par son endettement, le groupe, héritier des empires Boussac et Prouvost, cherche depuis plusieurs semaines à éviter le dépôt de bilan. Deux repreneurs se sont manifestés.

des deux repreneurs possibles :

pagne un pool de financiers.

Les banques, avec comme chef de file, le Crédit lyomais, se refu-sent à accepter les projets des repreneurs dans leurs conditions initiales. Après avoir, conjointe-ment avec l'Elat, assuré la trésore-rie du groupe au mois de mai et abandonné 250 millions de créances, les établissements de cré-Les banques créancières et les pouvoirs publics doivent se rencontrer durant ce week-end à Bercy pour examiner à nouveau les plans

dredi en début de soirée. Les repreneurs auraient accepté de téduire leurs exigences vis-à-vis du pool bancaire. Le tandem Coste et Picard serait prêt à consentir à des aménagements, mais exige au préa-lable de pouvoir se livrer à une expertise plus complète de la société. Le holding Dynaction, de son côté, qui semble très en faveur, a proposé aux banques un rem-boursement de 20 % du montant total de leurs créances, doublé d'une participation aux résultats futurs. Les banques devraient remettre leur avis définițif lundi en fin de matinée. A la suite de quoi, le dossier sera transmis aux pou-Du côté des pouvoirs publics, on voirs public qui trancheront.

Après trois ans de croissance accélérée

## La Malaisie ambitionne de faire partie des nations industrialisées en 2020

sance économique est l'une des plus fortes de la région, vient de publier son sixième plan quin-quennal (1991-1995) qui prévoit une industrialisation rapide du pays et des programmes de développement d'un montant global de 37 milliards de dollars 1227 milliards de francs envi-

Ce plan s'inscrit dans le cadre de la politique de développement national (PDN) présentée le mois demier, qui s'étale sur dix ans et assure le relais de vingt ans de la nouvelle politique économique (NPE).

#### BANGKOK

de notre correspondant Les autorités malaisiennes sont optimistes. Après la récession de 1985-1986, la reprise, nourrie par d'importants investissements japonais, taïwanais, sud-corcens et singapouriens, a été très forte. Depuis 1988, le taux de croissance d'une économie de plus en plus orientée vers les exportations de produits manufacturés a été proche de 10 % par an. Ces vingt dernières années, ce taux a été, en moyenne, de 6,7 % par an. Il devrait passer à 7,5 % an pendant les cinq ans à

Le revenu annuel par tête de la fédération, qui compte dix-huit millions d'habitants, est évalué à près de 2 500 dollars. Scion les prévisions du sixième plan, il sera de 3 500 dollars en 1995. 11,1 % seulement de la population – con-tre 17,1 % aujourd'hui – vivraient encore, à cette date, en dessous du seuil de pauvreté. En 1990, l'industrie représentait 27 % du PNB. Ce taux devrait être de 37 % en l'an 2000, date à laquelle les exportations de produits manufacturés constitueront 81 % du total alors que les exportations tradi-tionnelles de produits agricoles (caoutchouc, buile de palme) n'auront plus qu'une importance mar-ginale (6 %). La Malaisie aurait ainsi toutes les chances de réaliser son ambition de rejoindre le groupe des pays industrialisés en 2020.

#### Aucune pause n'est envisagée

Sur les 37,4 milliards de dollars de dépenses prévues par le plan, près de 20 milliards seront affectés à des travaux d'infrastructure (communications, transports) et à trois secteurs jugés prioritaires : l'instruction, la santé et la défense. Comme dans d'autres Etats voisins qui s'inquiètent du vide créé par

La Malaisie, dont la crois- un désengagement progressif de la région des grandes puissances, ce dernier secteur est privilégié : les crédits accordés à la défense (2 milliards de dollars) quadruple-ront par rapport au plan précé-

> privé pour maintenir le rythme accéléré de développement qu'elle connaît depuis trois ans. Aucune nause n'est envisagée et les priorités économiques l'emportent désormais sur les préoccupations d'équilibre interethnique à l'origine de la NEP, la Nouvelle économie politique, un programme de vingt ans formulé en 1970, au lendemain de sanglants affrontements raciaux. La NEP avait pour objet d'aider les Bumiputras (Fils du sol, plus de 50% de la population, Malais pour l'essentiel) à rattraper minorité chinoise (plus du tiers de la population) qui contrôlait alors l'économie. Privilèges, réglementa-tions et quotns prévus par la NEP devaient aider les Bumiputras à acquérir, en vingt ans, le contrôle de 30% de l'économie.

Cette politique, controversée, n'a pas atteint son objectif, les Bumiputras ne contrôlant qu'environ 20% du secteur privé (contre 2 % en 1970). Depuis la récession de 1985-1986, les priorités économiques l'ont emporté sur les considérations ethniques. La PDN confirme cette évolution, même si deux objectifs de la NEP – l'équilibre économique interethnique et l'éradication de la pauvreté - ne sont pas pour autant abandonnés. La PDN est donc particulièrement bien accueillie dans les milieux d'affaires qui estiment que la NEP, par ses contraintes, avait restreint les activités de ceux qui ne sont pas classés comme Fils du sol tout en créant un secteur privé malais assez artificiel et, en tout cas, très dépendant de l'Etat. La PDN semble indiquer que les autorités comptent davantage sur le maintien d'un fort taux de croissance pour prévenir d'éventuels consitts sociaux ou ethniques. Le sixième plan endosse également les plans régionaux de déve-

loppement intégré comme le «Triangle de croissance» associant étroitement l'Etat méridional de Johore à Singapour et à une partie de l'archipel indonésien de Riau. Les milieux d'affaires ont, pour l'instant, réagi assez positivement. Certains s'inquiètent cependant d'une éventuelle surchauffe de l'économie. Ils soulignent, par exemple, que la Malaisie com-mence déjà à manquer de maind'œuvre et que, dans ces conditions, un fort rythme de croissance ne peut que contribuer à alimenter une inflation déjà rampante.

**JEAN-CLAUDE POMONTI** 

## Remous dans plusieurs pays après la suspension des activités de la BCCI

Après la suspension des activités de la Bank of Credit and Commerce International (BCCI) et le gel de ses actifs pour «fraudes à grande échelle et dissimulation de pertes », décidée le 5 juillet (le Monde daté 7-8 juillet) dans plu-sieurs des 69 pays où la BCCI opé-rait et coordonnés par la Banque d'Angleterre, l'inquiétude se répand dans de nombreux pays d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie concernés. Les autorités locales sont obligées d'intervenir, soit en garantissant une aide aux déposants de la BCCI, soit en prenant le contrôle

des agences de cette banque. A Hongkong, une banque locale serait en négociation avec les auto-rités nationales et le siège luxem-bourgeois de la BCCI pour reprendre l'agence de Hongkong. Au Nigeria, où en revanche les activités se poursuivent normalement, la Bank of Credit and Commerce international Nigeria limited (BCCI Nigeria) a été rebaptisée African International Bank (AIB), avec l'accord de la Banque centrale.

Cette décision est toutefois indé-pendante de « l'affaire » de la pendante de « l'allaire » de la BCCl, a affirmé le 11 juillet le directeur général, M. Abdullahi Mahmoud, au cours d'une conférence de presse. Elle date de l'an dernier, quand la direction de la banque a été reprise par les Nigérians, a-t-il expliqué.

Par ailleurs, le quotidien britan-nique The Financial Times affirme, dans son édition du 13-14 juillet, que des experts financiers interna-tionaux avaient averti depuis de nombreuses années certains clients. tel le gouvernement péruvien, des risques qu'ils couraient à déposer des fonds à la BCCI.

En rachetant la division spécialisée de Rockwell

## Alcatel devient numéro deux des transmissions aux Etats-Unis

Alcatel investit en force le mar rateur sur le marché américain des ché américain des transmissions. Le groupe dirigé par M. Pierre Suard va en effet racheter pour 625 millions de dollars, soit 3,7 milliards de francs, la division «Systèmes de transmission par réseaux » du groupe américain Rockwell International Corpora-

Numéro un européen des télé-

transmissions derrière ATT. L'accord de principe a été signé vendredi 12 juillet par les deux parties. La transaction sera menée à son terme d'ici au mois d'octo-

Basée à Dallas, la division «Systèmes de transmission » de Rockwell a réalisé en 1990 un chiffre d'affaires de 439 millions communications, Alcatel devient de dollars (2,6 milliards de francs) du même coup le deuxième opé- et emploie 3 500 personnes.

Û

匯

## **Eclaircie?**

Cette semaine. INDICE CAC 40 pour la première fois depuis la mijuin, la Bourse de Paris a monté.

Pas assez, cepen-dant, pour effacer pertes récentes. Il s'en est fallu de beaucoup. Mais déjà des voix s'élèvent pour préve-

nir: «Il ne s'agit là que d'une

Le démarrage, cette fois, avait été complètement raté avec, lundi, une baisse qui, un bref instant, avait tourné à la débandade (- 1,14 %), avant que le marché ne se ressaisisse un peu (-0,51 %). Mais mardi, tout rentrait dans l'ordre. Le terrain perdu était rapidement regagné

et, à la clôture, la hausse était

de 1,18 %. Le lendemain, la Bourse repartait de l'avant, en forçant même un peu l'allure (+ 1,32 %). Il arriva ce qui devait arriver : leudi, des ventes bénéficiaires se produisirent. Mais alles furent rement bien absorbées, et, en fin de journée, un peu d'effritement subsistait seulement (-0,19'%). Une pause pour mieux poursuivre le voyage? Vendredi, on le crut un instant. Mais les velléités initiales de hausse (+0,43 %) se calmèrent rapidement, et, en fin de jour née, l'indice CAC 40, après quelques sursauts et un flirt avec le rouge, s'établissait au point d'équilibre (+0,01 %). D'un ven-dredi à l'autre, sa progression n'en ressort pas moins à

1,81 %. Pas de quoi s'extasier. Il faut quand même remonter à la dernière semaine de mai (+3,15 %) pour retrouver une augmentation de cette ampleur.

Cette reprise était attendue. Après trois semaines d'incessant alourdissement et 7,6 % de baisse, elle était devenue inévitable. Ceia n'a pas mangué. le facteur technique a joué. A l'affût de bonnes affaires, des opérateurs ont repris des positions. Ils ont été d'autant plus enclins à le faire que la bombe japonaise momentanément désamor-

Beaucoup en effet redoutaient, et pas seulement à Paris, que le glissement ininterrompu du marché tokyote en peine du dernier scandale boursier ne conduise à un tremblement de terre sur les places financières internationales en favorisant partout des ventes de titres locaux pour éponger ici les pertes subies là-bas. Mais le Kabuto-cho s'est redressé.

Et puis, personne n'avait vraiment perdu l'espoir sous les lambris de voir les Allemands raison garder en renoncant à employer l'arme des taux. Gagné l'On apprenait jeudi aprèsmidi que la Bundesbank avait décidé de maintenir ses taux directeurs, tandis que la Banque d'Angleterre abaissait les siens.

Alors, les investisseurs sontils rassurés au point d'entretenir la reprise encore un moment? Loin s'en faut. En fin de semaine, de nombreux professionnels se disaient décus, d'abord parce que les responsa-

12-7-91 Diff.

Matériel électrique

bles de la banque centrale germanique n'avaient maigré tout pas exclu la possibilité de renchérir le loyer de l'argent durant l'été si le hésoin s'en faisait sentir; ensuite parce qu'on attendait un point de baisse des taux britannniques au lieu du demi-point appliqué. Déception encore. parce que, si un frêle espoir existait encore sur une détente en France, M. Jacques de Larosière, gouverneur de la Banque de France, l'a ruiné en reprenant devant le Conseil national du crédit le discours sur la rigueur

#### Le manque d'épargue

tenu par M. Pierre Bérégovoy,

ministre de l'économie, des

finances et du budget.

Après tout, si la situation avait commencé à s'éclaircir sur le front économique, beaucoup auraient consenti à faire bon cœur contre mauvaise fortune. Mais c'est tout le contraire qui s'est produit. Révisant ses prévisions, le Crédit lyonnals pronostique une croissance très lente pour 1991 (+1,3 %) et, à son tour, ne voit pas la reprise débu-ter avant 1992. De son côté, l'Institut de prévisions économiques et financières pour le développement des entreprises (IPE-CODE) s'inquiète de la dégradation de la situation financière des entreprises.

De surcroît, les demières nouvelles du redémarrage de l'ex-pansion aux Etats-Unis ne sont pas très bonnes. M. Alan

1,20 0,14 0,30 2,60

Diff.

65 40 55

+ inch, + 12,90

0.30 9,70 2

+ 55 + 27 + 15 + 3 + 3

12-7-91 Diff.

3 980 - 5 99,36 + 0,01 99,60 - 0,05 99,60 inch. 99,32 inch.

12-7-91

4410

<u>Valeurs à revenu fixe</u>

ou indexé

10,80 % 1979...... CNE 3 %..... CNB bq. 5 000 F .... CNB Paribas 5 000 F ....

CNI 5 000 F ...

<u>Pétroles</u>

ELF-Aquita

Greenspan, président réélu de la Réserve fédérale, affirme que la récession est finie. Mais la réalité paraît lui apporter un démenti avec des ventes au détail en baissa pour juin (-0,2 %), après la hausse de mai (+0 8 %), déjà révisée en balsse. Les prix de gros reculent le même mois, mais surtout par l'effet du marasme. Bref, les avis se rejoignent : la reprise américaine sera lente et pas forcément solide. Il n'y aura donc pas grand-chose à gianer de ca côté-là.

Les opérateurs n'ont pas même la ressource de trouver une consolation du côté des rapports, maintenant au nombre de trois, qui posent crûment la question du devenir de la Bourse. Dans le sien propre, la Caisse des dépôts s'alarme du manque d'épargne mais s'insurge contre tout retour des petits porteurs. Ce serait, paraît-ii, « dangereux ». De quoi renforcer la thèse de l'éclaircie. Mais singulièrement, tandis que des «chartists » (analystes sur graphiques) voient le CAC 40 tomber progressivement à 1 600 points (-8,7 %), la société de Bourse Didier Philippe juge pro-bable le maintien au-dessus de la barre des 1 700. Interrogé par le Tribune, M. Anthony West du Crédit suisse First Boston est, kii, optimiste au point de voir le thermomètre du marché à 2 000 à la fin de 1991, mais avec un assouplissement de la politique monétaire. Plus que jamais, la réponse est à Bercy.

ANDRÉ DESSOT

## **NEW-YORK**

## En hausse, malgré tout

Semaine très contrastée à Wall Street, mais pen-dant laquelle, la reprise amorcée

reprise amorcee depuis le début juillet a réussi, malgré des à-coups, à s'imposer. A la veille du week-end, après avoir vogué presque chaque jour entre hésitation, prudence, expectative et attentisme, la grande Bourse new-yorkaise s'établissait à moins de 0,7 % de la barre des 3,000 points de l'indice Dow 3 000 points de l'indice Dow Jones, en progrès de 1,65 % d'un vendredi à l'autre.

Des brises fraîches, plus rarement chaudes, ont parcouru le marché. Elles ont d'abord concerné le scandale boursier japo-nais et avec le plongeon du Kabuto-Cho, beaucoup ont redouté autour du « Big Board », que cer-tains investisseurs ne se dégagent à New-York pour combler les pertes subies à Tokyo. Mais rien de tel ne s'est encore produit.

Le manque de conviction pour acheter a également été favorisé par la perspective des mauvais résultats que les entreprises ne vont pas tarder à publier pour le deuxième trimestre. Enfin, troi-sième motif de souci : l'évolution des taux d'intérêt. La décision de la Bundesbank allemande de main-tenir les siens a fait une bonne impression, presqu'immédiatement teintée par le doute devant la timidité de la détente décidée par

la Banque d'Angleterre. La perplexité a aussi été au ren-

dez-vous avec la publication des dernières statistiques économiques. Si la baisse des prix de gros pour juin (-0,3 %) est apparue comme le signe que l'inflation était bien contenue, en revanche, la baisse de 0,2 % des ventes au détail (contre une hausse révisée de 1 % à 0,8 % pour mai) a été jugée comme la confirmation de la mollesse du redémarrage de la croissance. Car la récession est finie. Réélu à la présidence du FED, M. Alan Greenspan l'a confirmé. En fin de semaine, des rumeurs circulaient néanmoins sur une possible baisse des taux. Indice Dow Jones du 12 juil-

| : 2 980,77 (c. 2 932,46). |                    |                     |
|---------------------------|--------------------|---------------------|
|                           | Cours<br>5 juillet | Cours<br>12 juillet |
| COR                       | 67 3/8<br>38 7/8   | 70 3/8<br>38 1/2    |
| eing<br>Seing Bank        | 44 5/8<br>17 3/8   | 45 5/8<br>18        |
| Poet de Nemours           | 47 1/8<br>39       | 47 1/2<br>40 3/8    |
| stman Kodak<br>xon        | 57 1/2<br>35 5/8   | 58 3/4<br>35 5/8    |
| peral Electric            | 73 3/4<br>42 1/2   | 75 1/4<br>42 3/4    |
| odycar                    | 33 5/8<br>98 5/8   | 36<br>99 3/8        |
| T                         | 55 7/8<br>63 3/4   | 56 1/2<br>65 3/8    |
| zer                       | 56<br>56 1/4       | 58 1/8<br>61 3/8    |
| xsco                      | 60 5/8<br>144 3/4  | 63 3/4<br>143 1/4   |
| nion Carbide              | 20 1/4<br>27       | 21<br>25 3/8        |
| rox Corp                  | 53 7/8             | 55 5/8              |

### **TOKYO**

## Une timide reprise

sement incessant et près de 7,4 % de baisse, la Bourse de Tokyo s'est un peu baisse, la Bourse de ressaisie ces derniers jours.

Auparavant, elle n'en était pas moins repassée sous la barre des 22 000 points, pour la première fois depuis le 4 décembre 1990. La remontée ne devait commencer à s'amorcer que mardi en séance. Le mouvement s'accelérait le lendemain, avant de s'inverser la hausse. Pour tout dire, les investisseurs se sont longuement interrogés sur les sanctions qui allaient être prises à l'encontre des quatre grandes maisons de titres (Nomura, Nikko, Yamaichi, Daïwa), impliquées dans le récent scandale boursier.

Puis, une fois celles-ci connnes, notamment l'interdiction de transactions pour quatre jours, beausactions pour quatre jours, beau-coup se sont demandé comment le marché allait pouvoir survivre sans les « Big Four ». Au prix d'échanges souvent réduits à leur plus simple expression, il ne s'en est pas mal tiré du tout. Les inves-tisseurs étrangers et même des par-

Après trois ticuliers se sont hasardés, vu les semaines d'affaiblis- bas niveaux des cours à u faire. bas niveaux des cours, à y faire quelques emplettes, amplement suffisantes pour maintenir la Bourse à flot et même favoriser une reprise de 1 %, sous l'æil attentif des institutionnels presque tous l'arme au pied. Reste à savoir maintenant quelle attitude ce marché va prendre quand tous les intervenants y auront repris place. Pour les courtiers, tout dépendra de l'évolution des taux d'intérêt. Malgré la baisse de l'escompte décidée voici quinze jours par la restent élevés, ce qui, dit-on, rend les « «zinzins» hésitants. Réponse peut-être la semaine prochaine. Indices du 12 juillet: Nikkei, 23 137,78 (c. 22 898,34); Topix, 1 805,53 (c. i 783,23).

| 1 000,00 (c. 1 700,20). |                                                                    |                                                                    |  |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
|                         | Cours<br>5 juillet                                                 | Cours<br>12 juillet                                                |  |  |
| Akni                    | 1 140<br>1 010<br>1 530<br>2 460<br>1 450<br>1 670<br>703<br>6 350 | 1 280<br>1 070<br>1 580<br>2 500<br>1 510<br>1 720<br>731<br>6 210 |  |  |

0

## LONDRES Déception

+ 0.50Le London Stock Exchange a en moins de chance que Wall Street: la reprise n'y a pas tenu. Après avoir progressé de plus de 1 %, le marché a reperdu une bonne moitié de son avance initiale, n'en conservant que 0,5 % seulement.

La déception, il est vrai, a été au rendez-vous. Alors que les investisseurs tablaient sur une investisseurs tablaient sur une baisse de l point des taux d'intérêt, la Banque d'Angleterre s'est bornée à réduire les siens d'un demi-point. Inflation oblige. Mais la confirmation de l'importance prise par la récession a laissé un goût amer au marché. En particulier, l'étude très pessimiste de Dun et Bradstreet sur les risques d'une aggravation de la crise inquiète beaucoup la City.

Indices aFT » du 12 inillet 100

inquiere beaucoup is Crty.
Indices «FT» du 12 juillet: 100
valeurs, 2 497,4 (c. 2 484,7); 30
valeurs, 1 925,7 (c. 1 911,5);
mines d'or, 214 (c. 216,6); Fonds
d'Etat, 84,78 (c. 84,80).

|                                                                                      | Cours<br>5 juillet                                                                                  | Cours<br>12 juillet                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bowater  BP Charter Courtaulds De Beers Glaxo GUS 1CI Reuters Sheli Uallever Vickers | 6 13<br>3,37<br>4,40<br>3,43<br>15 27/32<br>12,51<br>12,15<br>12,76<br>7,51<br>5,21<br>7,66<br>1,84 | 6,10<br>3,45<br>4,70<br>4,32<br>16 31/32<br>12,47<br>15,50<br>12,80<br>8,10<br>5,15<br>7,40<br>1,83 |

### FRANCFORT Calme mais soutenu

+ 1,59 % Revenu depuis le début juillet, le calme s'est maintenu cette semaine encore à Francfort, ce qui n'a pas empêché le marché de n à pas empeche le marché de reprendre lentement sa progres-sion. Très lentement même, puis-que son principal indicateur a monté de 1,59 %.

Sans doute, la Bourse allemande aurait-elle pu faire mieux. Mais, là comme ailleurs, les investisseurs se sont méfiés des retours de bâton avec Tokyo et la hausse des taux sur les obligations leur est apparue suspecte avant que la Bundesbank ne calme les appréhensions en décidant de maintenir les siens.

La décision de la Cour constitu-tionnelle de Karlsruhe de clarifier le régime de taxation des revenus du capital a également suscité des réserves.

Indices du 12 juillet : DAX, 1 644,76 (c. 1 618,9!); Commerzbank, 1 944,2 (c. 1 925,5).

|     | Cours<br>5 juillet                                                                | Cours<br>12 juille                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| AEG | 196<br>235 20<br>272<br>236,76<br>614<br>239<br>628,50<br>281,59<br>651<br>376,50 | 194<br>245,38<br>279,70<br>247,<br>631<br>251,50<br>660,50<br>274,40<br>654,60<br>379,40 |

#### Banques, assurances, sociétés d'investissement

|                   | 12-7-91         | D <del>iff</del> . |
|-------------------|-----------------|--------------------|
| AGF               | 496             | + 17               |
| AXA (ex-Cie Midi) | 944             | + 69               |
| Bail Equipement   | 128             | + 3                |
| Bancaire (C+)     | 509             | + 46,50            |
| Cetelero          | 686             | + 22               |
| <u>CCF</u>        | 147,10          | + 4,10             |
| CFF               | 1 135           | + 40               |
| ÇF1               | 360             | J <b>.</b>         |
| Chargeurs         | 724             | + 2.90             |
| Eurafrance        | 243,90<br>1 650 |                    |
| GAN               | 1 945           | + 15<br>- 25       |
| Hénin (La)        | 591             |                    |
| Locafrance (1)    | 480             | + 10<br>+ 4.90     |
| Locindus          | 735             | - 11               |
| Midland Bank      | 97              | <u> </u>           |
|                   | 1 810           | ± 111              |
| Paribas           | 417.30          | + 5.10             |
| Schneider         | 684             | + 34               |
| Société générale  | 416.10          | + 13.60            |
| Sovac             | 655             | + 25               |
| Suez (C. fin.)    | 342.30          | + 5.90             |
| UAP               | 525             | + 25.80            |
| UCB               | 131             | - 0.30             |

### Valeurs diverses

| -                                                                   | 12-7-91                                                                                     | Diff.                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accor Air liquide Arjomari Bic Bis CGIP Club Méd Easilor EaroDisney | 781<br>671<br>2 125<br>743<br>334,10<br>1 000<br>434,50<br>342<br>119,40                    | + 18<br>+ 35<br>+ 72<br>+ 43<br>+ 13,16<br>+ 2,56<br>+ 6,16<br>+ 2,16                                       |
| Europe 1. Eurotunnel Groupe Cité                                    | 1 059<br>45,50<br>580<br>184,60<br>459,40<br>298,20<br>1 196<br>117<br>590<br>449,90<br>843 | + 19<br>+ 17<br>+ 17,50<br>+ 10,40<br>+ 6,20<br>+ 11<br>+ 2,16<br>+ 24<br>+ 27,60<br>+ 32<br>+ 6,16<br>- 10 |

(1) Coupon de 4F.(2) Coupon de 5,20 F.

## Métallurgie, construction mécanique

|                   | 12-7-91 | Diff     |
|-------------------|---------|----------|
| Alsoi             | 381     | + 5,90   |
| Dassault Aviation | 452     | <b>-</b> |
| De Dietrich       | 1 339   | + 15     |
| Fives-Lille       | 236     | - 12     |
| Penhoët           | 490     | + 10     |
| Pengeot           | 579     | + 29     |
| SAČEM             | 1648    | - 10     |
| Strafor, Facom    | 876     | - i      |
| Valeo (1)         | 508     | + 39     |
| Vallouree         | 323     | + 17     |

(I) Coupon de 6 F.

### Mines, caoutchouc

|             | 12-7-91                                | Diff.                                     |
|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Géophysique | 760<br>290<br>102,30<br>97,65<br>57,35 | + 16<br>+ 5<br>+ 3,30<br>+ 2,15<br>+ 0,80 |

#### 12-91 Diff. 121,70 -100,66 -100,30 + 99,75 -8,80 % 1977... 10 % 1978.... 9,80 % 1978... 9 % 1979.....

|                        | 14-1-74          |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| Alcatel-Alsthom        | 574<br>2 409     | + 34             |
| Intertechnique         | 1 000            | - 60             |
| Labinal<br>Legrand     | 765<br>3 505     | - 5<br>+ 22      |
| Lyon. des eaux         | 549<br>203.50    | + 21<br>+ 3      |
| , Merlin-Gerin         | 479,50           | + 1,50           |
| MoulinexRadiotechnique | 148,10<br>463,60 | + 6,60<br>- 4,50 |
| SEBSextAvionique       | 1 509<br>427     | + 23<br>- 13     |
| Thomson-CS (1)F        | 132,40<br>610    | + 5,20           |
| ПТ                     | 347,20           | - 0,40           |
| Schlumberger           | 366<br>2 235     | + 11             |
|                        |                  |                  |

(1) Coupon de 6,80 F. Alimentation

|                             | 12-7-91                                                                                     | Diff.                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Béghin-Say (1) Bongrain BSN | 535<br>2 399<br>873<br>1 922<br>120,10<br>4 470<br>1 150<br>4 127<br>762<br>239,50<br>1 164 | - 3,50<br>+ 151<br>+ 18<br>+ 45<br>- 0,40<br>inch.<br>+ 14<br>+ 1[1<br>+ 47<br>+ 5,90 |
| Promodès                    | 2 240                                                                                       | + 10                                                                                  |
| Saint-Louis                 | 1 426                                                                                       | + 50                                                                                  |
| Source Perrier              | 1 425                                                                                       | + 20                                                                                  |

33 350 (1) Coupon de 27.50 F.

#### MATIF Notionnel 10 %. - Cotation en pourcentage du 12 juillet 1991 Nombre de contrats: 97 171

| COURS        |          | -       |         |      |
|--------------|----------|---------|---------|------|
| 333.2        | SEPT. 91 | DÉC. 91 | MARS 92 | JUIN |
| Premier      | 105,18   | 105,22  | 105,16  |      |
| + hant       | 105,44   | 105,42  | 105,16  |      |
| + bas        | 105,10   | 105,20  | 105,16  |      |
| Dernier      | 105,40   | 105,42  | 105,16  | -    |
| Compensation | 105,40   | 105,42  | 105,36  | _    |

| LE VOLU                      | JME DES                               | TRANSAC             | TIONS (er           | milliers d           | le francs)     |
|------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
|                              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | Cours du ven        | dredi ati jeudi     | <u> </u>             |                |
|                              | 5-7-91                                | <u>8-7-91</u>       | 9-7-91              | 10-7-91              | 11-7-91        |
| RM                           | 2 903 217                             | 2 231 829           | 1 947 011           | 2 140 489            | N.C.           |
| R. et obl.<br>Actions        | 8 603 472<br>250 486                  | 6 337 174<br>99 811 | 4 645 685<br>96 623 | 4 596 524<br>253 919 | N.C.<br>N.C.   |
|                              | i 11 757 175 l                        |                     | 6 689 319           |                      | N.C.           |
| INDICE                       | S QUOTID                              | iens (ins           | EE base 100         | ), 28 décemi         | re 1990)       |
| Françaises .<br>Étrangères . | 112,3<br>125,3                        | 111,5<br>122,7      | 112,4<br>124        | 113,6<br>125,7       | 113,6<br>124,4 |
|                              | INDICES CAC (du lundi au vendredi)    |                     |                     |                      |                |
|                              |                                       |                     |                     |                      |                |

| Ettangeres . 1 | 123,3    |             | 122,7     | 1    | 124       | _ <u>,</u> | 125,7    | • | 124,4    |
|----------------|----------|-------------|-----------|------|-----------|------------|----------|---|----------|
|                | IND      | IC          | ES CAC    | (du  | lundi au  | vend       | lredi)   |   |          |
|                | 8-7-91   | I           | 9-7-91    | I    | 10-7-91   |            | 11-7-91  | 1 | 12-7-91  |
| 1              | (1       | as          | e 100, 28 | dé   | cembre 1  | 990        | )        |   |          |
| Général        | 458,7    |             | 462,1     | 1    | 463       | 1          | 467      | į | 468.3    |
| İ              | (Ъ       | <b>48</b> 6 | 1 000, 3  | t de | écembre : | 1987       | 7)       |   |          |
| CAC 40         | 1 714,30 | l           | 1 734,45  | i    | 1 757,38  | 1          | 1 754,03 | l | 1 754,29 |
|                |          |             |           |      |           |            |          | _ |          |

## Mines d'or, diamants

|                | 12-7-91 | Diff.  |
|----------------|---------|--------|
| Anglo-American | 231     | + 8.90 |
| Amsold         | 458     | - 6.20 |
| Buf, Gold M    | 81      | - 436  |
| De Beers       | 169     | + 8    |
| Drief, Cons    | 89.30   | - 2.79 |
| Gencor         | 27 .    | + 2.45 |
| Flarmony       | 37.50   | - 2.05 |
| Randfontein    | 31      | - 0.30 |
| Saint-Helena   | 51.40   | - 2,30 |
| Western Deen   | 249.50  | - 4,40 |

## LES PLUS FORTES VARIATIONS

| DE COURS HEBDOMADAIRES |                                                                      |         |                                                                                               |  |  |  |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Valeurs                | Hansse<br>%                                                          | Valcus  | Baisse<br>%                                                                                   |  |  |  |
| Jess Lefebrre          | + 8,7<br>+ 7,7<br>+ 7,4<br>+ 7,4<br>+ 6,4<br>+ 6,4<br>+ 6,1<br>+ 5,1 | Sodecco | - 136<br>- 47<br>- 43<br>- 41<br>- 37<br>- 37<br>- 33<br>- 33<br>- 31<br>- 31<br>- 29<br>- 27 |  |  |  |

### VALEURS LE PLUS ACTIVEMENT TRAITÉES AU RIM (\*)

| ł               | Nbre de<br>titres | Val. en<br>cap. (F) |
|-----------------|-------------------|---------------------|
| Alcatel Aisth   | 1 281 488         | 715824543           |
| Seint-Louis     | 443 [6]           | 600 402 77          |
| Elf-Aguitaine   | 1504211           | 523 796 135         |
| Eaux (Gén.)     | 187310            | 449 282 136         |
| Сапейонг        | 208 344           | 396 112 391         |
| Paribas Act. A. | 813312            | 334 278 078         |
| Suez (C de)     | 973 469           | 331 243 432         |
| BSN             | 381 621           | 328 479 252         |
| Total cat, B    | 404 079           | 320 513 610         |
| LVMH            | 73 249            | 293 058 597         |
| Lyon, Dumez     | 530 521           | 284 338 865         |
| Saint-Gobain    | 632 110           | 272 956 293         |
| Société Gén. A  | 628 472           | 257818071           |
| UAP             | 506 447           | 256 312 027         |
| (°) Du vendred  |                   |                     |
|                 |                   |                     |

| MARCHÉ LIBRE DE L'OR                             |                                |                            |  |  |
|--------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--|--|
|                                                  | Cours<br>5-7-91                | Cours<br>12-7-91           |  |  |
| Or fin (tito en hum)                             | 73 500<br>73 900<br>421<br>380 | 72 700<br>415              |  |  |
| Pièce exisce (20 fr.)                            | 424<br>420<br>420              | 413<br>422<br>415          |  |  |
| Sovensie  • Sovensie Etzaket: R  • Demi-sovensie | 525<br>531<br>386<br>2.220     | 528<br>525<br>398<br>2 240 |  |  |
| - 10 dollars                                     | 1 122,50<br>578,25<br>2 755    | 1 130<br>500<br>2 700      |  |  |
| - 20 mela                                        | \$20<br>435                    | 125<br>430                 |  |  |

1 122,50 576,25 2 755 920 435 273 o Cos pièces d'or no sont cotées qu'à la s

273

## Le privilège des organisations supranationales

Depuis la fin du mois de juin, le débat est relancé en Allemagne sur l'imposition des revenus des constitutionnelle de Karlsruhe a sommé les autorités politiques de son pays d'œuvrer en faveur d'une plus grande équité fiscale. Le ministère des finances et les repré-sentants de la coalition au pouvoir se sont empressés d'indiquer qu'ils ne songeaient pas à instaurer une retenue à la source, comme ils l'avaient fait en 1988.

 $\hat{\epsilon}_{ij}$ 

্লুছ

La mesure s'était alors révélée si pernicieuse qu'il avait rapidement fallu y renoncer. Elle avait fait fuir en abondance les capitaux hors du pays et penalisé le Trésor public de Bonn, qui avait dû augmenter de beaucoup la rémunération servie sur les nouveaux fonds d'Etat. Seule une catégorie d'emprunts y échappait, ceux lancés sur l'euro-marché.

Le gouvernement allemand ne neut plus se permettre aucune bevue. L'unification du pays a trop accru le fardeau de sa dette pour qu'il prenne le risque de déstabiliser son propre marché des capitaux. Il est condamné à trouver rapidement une solution sérieuse à un problème particuliè-rement épineux qui préoccupe de nombreux pays à travers le monde. A l'étranger, nul ne doute que cette fois-ci il n'agira pas à la légère. On estime en gros que Bonn optera pour un système dans lequel les revenus des euro-obligations et des titres émis sur le marche national allemand seront traités de la même façon. Pour y parvenir, il faudra peut-être instaurer des méthodes de contrôle, quitte à toucher au secret ban-

Quoi qu'il en soit, les décisions allemandes sont attendues avec impatience dans d'autres capitales où le fisc pourrait s'en inspirer. Parvenir à une harmonisation en matière d'impôt demeure en effet un souci majeur à l'intérieur de l'Europe des Douze. Dans un même ordre d'idée, les spécialistes s'interrogent sur l'opportunité de privilégier certains emprunteurs, comme le font l'Autriche et l'Italie qui ont, à cet égard, une attitude

Normalement, les résidents de ces pays, lorsqu'ils acquièrent des obligations, qu'elles soient interna-

tionales ou non, ne peuvent tabler que sur une partie du rendement nominal qui leur est proposé. Un précompte mobilier est déchit du paiement des coupons d'intérêt. Il existe bien sur des exceptions. En Autriche, elles ne concernent que les organisations supra nationales. En Italie, elles portent en outre sur les euro-emprunts émis par le Trésor public ou par un établissement étatique agissant pour le compte du Trésor du Trésor.

Dans un cas comme dans l'autre, ces débiteurs favorisés n'ont aucune difficulté à lever des fonds à des conditions défiant toute concurrence, à un niveau inférieur à celui que l'Etat lui-même doit offir s'il veut attirer des souscrip-teurs. Il n'est pas surprenant que ce soit précisément dans ces catégories que figurent certaines des plus belles réussites de tout le marché des capitaux de ces der

#### Réussites en schilling, en lire et en franc

Le Conseil de l'Europe s'est présenté, jeudi 11 juillet, sur le mar-ché viennois pour y lever 1 mil-liard de schillings d'obligations d'une durée de deux ans. Le taux de rendement qu'il propose est inférieur à 8 %: il n'est que de 7,93 % pour les porteurs qui auront acquis les titres au prix d'émission. Malgré la faiblesse de cette rémunération, l'opération a été couronnée de succès. Dès le lendemain de son lancement, on aurait pu facilement en augmenter le montant d'au moins la moitié sans compromettre la solidité du

Si le débiteur et les banques qui s'en occupent, RZB et Creditanstalt ne l'ont pas fait, c'est pour une simple raison technique. Le Conseil de l'Europe recherchait en fait des deutschemarks et, pour les lui procurer, il fallait conclure des contrats d'échange. Le marché n'a permis de répondre à ses exigences qu'à concurrence de I milliard de

En lire, l'accueil très chaleureux fait à la Communauté européenne charbon et de l'acier (CECA) restera vraisemblablement dans la mémoire des investisseurs comme un des événements de l'année. A veille du week-end, la cote de son

opération situait son rendement à 10,80 % alors que les bons du Trésor italiens, dont le revenu est soumis à un impôt anticipé, rapportaient entre 11,40, et 11,45 %. L'emprunt CECA était place sons ciale italiana.

D'une façon générale, le marché de la lire est actuellement très couru, les débiteurs s'y bouscule heureux d'y avoir enfin accès après avoir attendu en vain des mois ou des années. La Banque d'Italie vient en effet de relâcher le corset étroit dans lequel elle maintenait le compartiment de l'eurolire. Pour s'y présenter, il n'est plus besoin de s'inscrire longtemps à l'avance.

Au flot des opérations d'obliga-tions internationales de type classique, libellées en lire, s'en est ajouté une aure, plus inhabituelle, convertible en action. L'emprunteur est une société du groupe Costa Crociere, une entreprise de croisières maritimes. D'un mon-tant de 30 milliards, l'affaire est d'une durée de six ans. La prime de conversion est assez faible, de l'ordre de 5 %. Un élément a faci-lité son accueil auprès des investis-seurs : la possibilité d'exiger le remboursement anticipé des titres dans quatre ans déjà, à 115 % de leur valeur nominale, ce qui cor-respond à un rendement de l'ordre de 12,10 %. L'opération est placée sous la conduite de la Banca euromobiliare.

Dans le compartiment de l'eurofranc français, il y a eu deux belles opérations pour le compte de deux organisations supranationales de tout premier plan. Chacune porte sur 2 milliards de francs. Celle de Banque européenne d'investissement, que dirigeait la Banque nationale de Paris, d'une durée de dix ans. Celle de la Banque africaine de développement, qui était confiée au Crédit commercial de France, viendra à échéance dans cinq ans. La Banque africaine conserve la moitié des fonds en francs français, tels qu'elle les a levés. Mais l'autre moitié fait l'objet d'un contrat d'échange au terme duquel elle dispose de francs suisses qu'il lui faudra 7,18 % alors que la partie fran-çaise lui revient à 9,62 % l'an.

CHRISTOPHE VETTER

#### **DEVISES ET OR**

## Un dollar «coiffé»

En forte hausse vendredi 12 juillet, après l'annonce d'un maintien des taux directeurs de la Banque fédérale d'Allemagne, le dollar a été immédiatement «coiffé» par les interventions de l'ensemble des banques centrales, que ce soit en Europe ou aux Etats-Unis.

La devise américaine, qui avait un peu faibli mercredi et jeudi matin, sous la menace d'un relèvement éventuel des taux directeurs de la Bundesbank, revenant à 1,81 DM et 6,14 francs, bondit, jeudi après-midi et surtout ven-dredi matin, à 1,8350 DM et à 6,23 francs dès que le maintien des taux allemands, ou leur nonrelèvement, fut connu. Aussitöt, par une action visiblement concer-

tée, les banques centrales « cassèrent » le mouvement, ce qui ramena le dollar, vendredì soir, après l'ouverture de New-York, à un peu plus de 1,79 DM et de 6,08 francs: une belle claque!

Sur les tables de change, les opérateurs murmuraient que la Banque fédérale d'Allemagne avait troqué la stabilité de ses raux contre une baisse forcée du dollar, ce qui n'apparaît pas totalement invraisemblable, surtout de la part des Américains. Ce recul du billet vert, «fait à la main», ne devrait être que temporaire, estiment beaucoup d'opérateurs pour lesquels l'intervention des banques centrales n'est pas une surprise : ils l'attendaient plutôt aux alen-

#### COURS MOYENS DE CLÔTURE DU 8 AU 12 JUILLET 1991 (La ligne insérieure donne ceux de la semaine précèdente.)

|           |          |        |                   |                 | _        |                |         |                   |
|-----------|----------|--------|-------------------|-----------------|----------|----------------|---------|-------------------|
| PLACE     | Likre    | S E.U. | Franc<br>français | Franc<br>suisse | 0.mark   | Franc<br>beige | Florin  | Lire<br>italienne |
| New-York  | 1,6390   | -      | 16,3826           | 64,1025         | 55,57    | 2,6975         | 49,3218 | 0,8746            |
|           | 1,6128   |        | 16,1082           | 63,3312         | 54,60    | 2,6574         | 48,4966 | 9,0733            |
| Peris.,   | 10,0044  | 6,1040 | -                 | 391,28          | 339,20   | 16,4661        | 30L86   | 4,5586            |
|           | 16,6672  | 6,2080 |                   | 393,1602        | 338,95   | 16,4974        | 391,866 | 4,5546            |
| Zurich    | 2,5568   | 1,5600 | 25,5570           | -               | 83,356   | 4,2082         | 76,9420 | 1,1650            |
|           | 2,5453   | 1,5790 | 25,4349           | -               | 86,2134  | 4,1961         | 76,5761 | 1,1584            |
| Franciart | 2,5493   | L,7995 | 29,4906           | 115,35          |          | 4,8543         | 88,7546 | 1,3439            |
|           | 2,9523   | L,8315 | 29,5822           | 115.99          | <u> </u> | 4,8671         | 83,8215 | 1.3437            |
| Bruxelles | 60,7577  | 37,87  | 6,0730            | 23,7628         | 20,6881  |                | 18,2836 | 2.7684            |
|           | 60,6595  | 37,63  | 6,0615            | 23,8315         | 20,5468  | -              | 18,2492 | 2,7698            |
| Amsterdam | 3,3230   | 2,8275 | 33,2159           | 1,2996          | 112,67   | 5,4693         | -       | 1.5141            |
|           | 3,3239   | 2,0629 | 33,2152           | 1,3058          | 112.58   | 5,4796         |         | 1.5128            |
| 1.Glac    | 2194.62  | 1339   | 219,364           | 858.333         | 744.095  | 36,1208        | 660,419 | -                 |
|           | 2197,156 | 1363   | 219,555           | 863,204         | 744.19   | 36,2211        | 800,166 | Γ                 |
| Tokyo     | 225,69   | 137,70 | 22,5589           | 88,2692         | 76,5212  | 3,7145         | 67,9161 | 0.1028            |
|           | 111 4727 |        | 27 2760           | 97 277          | TK 4764  | 7 4977         | 67 7167 |                   |

A Paris, 100 yens étaient cotés, le veudredi 12 juillet : 4.4328 F, contre 4,4790 F le vendredi 5 juillet 1991.

#### tours de 1,85 DM, mais, sans donte, il s'agissait de ne pas laisser le billet vert dépasser les 1,8390 DM atteints le 5 juillet

En Europe, la peseta est toujours en tête du système moné-taire, mais à 5 % sculement audessus de la monnaie de queue, la couronne danoise, qui a pris la place du franc français comme lanterne rouge. A Paris, le cours du mark remontait au-dessus de 3,39 francs en fin de semaine.

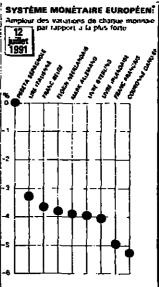

### MARCHÉ MONÉTAIRE ET OBLIGATAIRE

## Soulagement temporaire

Non, la Banque fédérale d'Allemagne n'a pas relevé ses taux direc-teurs jeudi 11 juillet, comme cer-tains le redoutaient. Non, la Banque de France n'a pas abaissé les siens, comme d'autres l'espéraient, dans la foulée de la Banque d'Angieterre, dont le taux d'intervention a encore été diminué d'un demi-point, revenant à 11 % Mais, à Paris, le climat s'est nettement amélioré, notamment sur le MATIF, comme on le verta plus loin.

A Francfort et dans le monde entier, la réunion du conseil d'administration de la Bundesbank était très attendu. C'était la dernière avant le 15 août, et, surtout, l'ul-time présidence de M. Karl Otto Poehl, qui cède son fauteuil, le 1º août prochain, à son vice-prési-dent, M. Heimut Schlesinger.

La veille, M. Lothar Müller, président de la Banque centrale du Land de Bayern, et à ce titre mem-bre du conseil de la Bundesbank, avait déclaré qu'un relèvement des taux directeurs se justifiait, compte tenu du risque d'inflation et de la hausse excessive des salaires. On pouvait donc s'attendre que plusieurs des onze présidents de ban-que centrale des Laender, traditionnellement orthodoxes, et majoritaires au conseil de la Ba fédérale (sur dix-sept membres), fus-sent de l'avis de M. Müller.

Apparemment, il n'en a rien êté, et les taux directeurs de la Bundesbank ont été maintenus à 6,5 % pour l'escompte et 9 % pour le Lombard, le plus important, car il «coiffe» la pyramide des taux. Certains avancent que le conseil ne pouvait faire autrement. Certes, l'in-flation, déjà de 3,5 % sur un an, va dépasser 4 % au second semestre, et les augmentations de salaires constituent une menace pour les prix. Mais pour l'instant, la masse moné-Mars pour l'instant, la masse mone-taire allemande, dans sa définition clargie M3, n'augmente que leute-iment (+3,5 % en mai), à un rythme inférieur aux objectifs fixés précé-demment (4 % à 6 %): dans ce domaine, il n'y a pas le feu, du noins pour l'instant.

D'autre part, nul ne sait encore comment évoluera l'économie alle-mande au second semestre 1991. Jusqu'à présent, un consensus se manifestait pour prévoir un ralen-tissement, justifié par la baisse des exportations et une atténuation du boom de la consommation en ex-RDA et la hansse des impôts du le juillet. Mais deux des cinq instituts de prévision allemands estiment qu'en raison du décollage de beaucoup d'entreprises à l'Est, après leur rachat ou leur reprise en mains, ce ralentissement n'aura pas

C'est aussi l'opinion de la directrice des études du Crédit lyonnais, qui récuse un tel ralentissement. et d'emballages. Un pour d'autres raisons : forte progres-sion de la dépense publique (supé-rieure à celle de la fiscalité), fortes hausses des salaires, conjuguées

Au total, la dépense intérieure en Allemagne restera dynamique. En ce cas, la décision prise jeudi 11 juillet par la Bundesbank de ramener entre 3 % et 5 % la fourchette de ance de la masse monétaire prend toute sa signification, lourde de menaces. En ce sens, on a pu dire que la Banque centrale n'avait reculé que pour mieux sauter, à l'automne ou au début de l'hiver; en abaissant le curseur du mécanisme, elle se donne des armes pour

une reprise en mains. C'est, peut-être, cette perspective qui explique les propos musclés du gouverneur de la Banque de France, M. de Larosière, jeudi 11 juillet, devant le Conseil national du crédit: «La politique monétaire doit rester vigilante et rester fermement axée sur les objectifs de stabilité interne et externe du franc. Les résultats acouis, notamment en matière de désinflation, temoignent du bien-fonde de cette orientation.»

En clair, il est urgent de ne rien faire et de ne pas abaisser la garde de la Banque, à savoir ses taux directeurs, en dépit de la sagesse de la progression de la masse monétaire M3 (+6,3 % sur une base annuelle, à l'intérieur de la fourchette +5 % /+7 %), de la décélération de l'augmentation des crédits tion de l'augmentation des crédits et du ralentissement de l'économie

#### Nette reprise à Paris

C'est pourquoi la Banque de France a maintenu à 9 % le taux de ses appels d'offres lundi et jeudi, et il est probable qu'elle continuera à le faire dans les semaines, ou peutêtre les mois qui viennent. Comme il semble qu'un certain agacement soit perceptible à certains endroits du ministère des finances, rue de Bercy, où l'on s'inquiète de marcher freins serrés au moment où le chômage augmente et où les PME tombent comme des mouches, il n'est pas exclu que les autorités monéraires essaient de faire revenir les taux à court terme aux environs de 9 % par des moyens discrets: déjà en fin de semaine, le loyer de l'argent au jour le jour s'établissait à 9 3/8 %, au lieu de frôler les 10 %, comme il le faisait il y a quelques semaines.

Sur le MATIF, c'est le soulagement, la remontée des cours des emprunts et la baisse de leurs ren-dements. Ainsi l'échéance septembre qui cotait 104,16, lundi 8 juillet, se retrouvait à 105,40 vendredi 12 juillet, avec une accélération très nette de la reprise dès le mercredi les opérateurs anticipant le maintien des taux directeurs de la Bundesbank. Le rendement de l'OAT à dix ans est redescendu de 9,26 % à 9.08 %, et le loyer de l'argent à court terme a fléchi à 9 3/8 % au jour le jour et à 9,5 % à trois mois. Indication intéressante, on a vu

revenir à Paris, jeudi et vendredi, les «gros» étrangers, à savoir les Salomon Brothers, Goldman and Sachs et Morgan, américains basés

des titres du Trésor, OAT et BTAN fin 1990 et début 1991, lorsque les 100 ou aux alentours, ces étrangers. ou, plutôt, ces « non-résidents » (le terme est plus noble), en ont revendu une bonne partie en mai lors du remplacement de M. Rocard par M= Cresson, utilisant les incer-titudes du changement pour justifier des prises de bénéfices assez sub-stantielles (+6 % à 8 % de hausse en capital sur des titres à revenu

Aujourd'hui, ces non-résidents commencent à revenir, constatant que les «données fondamentales» sont bonnes pour la France : taux d'inflation inférieur à celui de l'Allemagne à partir du mois de jum dernier, salaires sous contrôle, défi-cit budgétaire réduit et horizon politique assez rassurant : un change-ment de majorité n'effraierait nullement les milieux financiers internationaux (c'est l'inverse en Grande-Bretagne). Ces milieux financiers commencent à prendre leur parti des sorties fracassantes de M= Cresson, désormais classée « imprévisible », pour autant que M. Bérégovoy garde son poste : lui, au moins, ne fait pas de décharation fracassante, se plaît-on à relever à Londres, et campe sermement sur des positions bien affichées : rigueur et défense du franc. S'il s'en allait, ajoute-t-on outre-Manche, «on ven-drait tout!»

Là-bas, les analystes voient l'écart entre le rendement de l'OAT finan-cière à dix ans et le Bund de la même durée tomber à 0,20 point contre 0,55 à 0,60 point actuelle ment. (Cet écart était revenu à 0,40 point à son plus bas niveau de début de printemps.) Si le rende-ment du Bund à dix ans, actuelle-ment de 8,55 %, revenait aux 8,30 % d'il y a un mois, on pourrait donc avoir une OAT à dix ans à 8,50 % en fin d'année, pense-t-on dans la City et ailleurs.

Sur le marché obligataire de Paris, l'atmosphère s'est nettement réchauffée, les émissions de la semaine profitant du raffermisse ment des cours du MATIF. La Compagnie bancaire a levé aisément 1,2 milliard de francs à 9,60 %, rendement appréciable, bien que certains investisseurs n'aiment pas beaucoup le «papier» de banque en ce moment. La Caisse de refinancement hypothécaire (CRH) a obtenu 1,2 milliard de francs éga-lement à 9,30 % nominal et 9,51 % réel, sous l'égide de la BNP et de Paribas, mais plus lentement : le rendement a été jugé trop «tiré» et le papier CRH commence à être aux quotas !).

FRANÇOIS RENARD

### **MATIÈRES PREMIÈRES**

## L'aluminium touche le fond

Métal réputé pour sa souplesse, l'aluminium se plie aujourd'hui aux contraintes les plus sévères du marché. Stocks pléthoriques, production mondiale excédentaire, récession économique, tous les paramètres de la spirale d'une baisse des prix sont réunis. Sur le London Metal Exchange (IME), la tonne à trois mois a terminé la semaine à 1 339 dollars. L'aluminium stagne à ce niveau de cours - le plus bas en quatre ans - depuis plusieurs semaines, ce qui fait dire à certains analystes que « le métal a touché le fond ».

Les dernières statistiques de l'Institut international de l'aluminium primaire (IPAI) n'ont fait que confirmer le caractère excédentaire du marché. La production quotidienne occidentale a en effet atteint, au mois de mai, le niveau record de 40 700 tonnes, soit l'équivalent de 1,261 million de tonnes pour le mois. Les réserves

|   | PRODUITS                            | COURS DU 12-7                        |
|---|-------------------------------------|--------------------------------------|
|   | Cuivre h. g. (Londos)<br>Trois mois | 1 349 (- 68)<br>Livres/tonne         |
|   | Aleminium (Laukts)<br>Trois mois    | 1 338 (- 21)<br>Dollars/tonne        |
|   | Nickel (Loeks)<br>Trois mois        | 8 650 (- 125)<br>Dollars/tonne       |
|   | Sacre (Puris)<br>Août               | 315 (+ 5)<br>Dollars/tonne           |
|   | Café (Londres)<br>Septembre         | 563 (+ 7)<br>Livres/tonne            |
| į | Cacao (New-York)<br>Septembre       | 954 (+ 49)*<br>Dollars/tonne         |
|   | Blé (Chicago)<br>Septembre          | 273,50 (+ 3,75)<br>Cents/boisscau    |
|   | Mais (Cheago)<br>Septembre          | 224,25 (- 1)<br>Cents/bouseau        |
|   | Soja (Chicago)<br>Juillet           | 162,10 (- 0,60)<br>Dollars/t. courte |
|   |                                     |                                      |

Le chiffre entre parenthèses indique la variation d'une semaine sur l'autre. (\*) Par rapport au cours du 28 juin.

occidentales ont augmenté de 200 000 tonnes en un an, pour atteindre, en avril, 1,7 million de tonnes. Les producteurs occiden-taux détiendraient ainsi l'équivalent de plus de dix semaines de consommation mondiale. Même constat à la vision des stocks détenus sur le LME. Le métal déposé dans les entrepôts du marché londonien atteint aujourd'hui le volume record de 451 425 tonnes.

#### La menace soviétique

Selon le dernier rapport du égociant Billiton Enthoven, filiale du groupe néerlandais Royal Dutch, la production mondiale d'aluminium primaire devrait aug-menter de 2,1 % en 1991 pour représenter 14,9 millions de tonnes pour une consommation totale de 14,95 millions de tonnes. Pas de véritable réduction de stocks en perspective. Les entreprises occi-dentales ont bien pris conscience des risques de chute des cours. Mais pour le moment, en Europe, la vigueur du dollar a contreba-lancé la baisse des prix.

En outre, les coûts financiers et sociaux d'éventuelles fermetures de sites font encore hésiter certains producteurs qui tablent toujours sur une reprise de la demande et présèrent attendre l'arrêt des unités les moins rentables. Quelques réductions de capacité ont quand même été annoncées. Le producteur italien Alumix, l'autrichien Austria Metal AG et le suisse Alusuisse ont procédé à des fermetures d'usines. Mais ces mesures ne devraient retirer que

300 000 tonnes du marché. Cette réduction de production apparaît d'autant plus dérisoire que plusieurs autres pays producteurs se montrent beaucoup moins raisonnables. Au Nigéria, une unité d'électrolyse de 180 000 tonnes de capacité devrait être opérationnelle d'ici à 1994. Au Venezuela, deux usines d'une

capacité totale de 454 000 tonnes sont en voie d'achèvement, et l'Afrique du Sud, qui ne devrait plus faire l'objet de sanctions économiques de la part de la commu-nauté internationale, se met de la partie en lançant un projet d'une capacité annuelle de 430 000 tonnes. Mais c'est surtout l'URSS qui se montre la plus

Au mois de juin, Dag Flaa, viceprésident de l'Association euroéenne de l'aluminium, annonçai devant un public consterné que Moscon pourrait exporter 1 mil-lion de tonnes de métal en 1991 contre 300 000 tonnes en 1990.

Les analystes boursiers ne s'y sont pas trompés : malgré l'été et sa traditionnelle demande de boissons conditionnées en boîtes d'aluminium, la conjoncture restera maussade, remarquent les experts de la maison de titres Shearson Lehman Brothers. En effet, les secteurs de l'automobile et de la construction, principaux consom-mateurs d'aluminium, n'ont pas encore enregistré de véritable reprise, et les sociétés comme Alcoa ou Reynolds Metals, de l'avis des spécialistes de Wall Street, ne doivent pas espérer une quelconque amélioration de leurs bénéfices au troisième trimestre.

Reste que certains irréductibles parient toujours sur une reprise économique qui bénéficieraient à l'aluminium, secteur cyclique par excellence. Mais sans doute pas avant l'horizon 1992. La volonté actuelle des autorités monétaires d'abaisser le niveau des tanx d'intérêt pourrait en effet porter ses fruits des la fin de cette année. Or, aux Etats-Unis, 50 % de l'aluminium produit sont utilisés par le secteur manufacturier. La construction représente 20 % de ses débouchés. Les 30 % restants sont utilisés pour la construction de containers et d'emballages. Un potentiel fantastique en cas de

Afin d'essayer de rassurer les pays de l'Est européen à la veille du G-7 et de montrer que leur sort n'a pas été relégué au second plan der-rière l'URSS, la Maison Blanche a annoncé, vendredi 12 juillet, quel-ques mesures destinées à soutenir

En fait, il s'agit de réviser à la ausse certaines dispositions annoncées en mai dernier pour le déve-loppement du commerce. Les Etats-Unis vont augmenter leurs quotas d'importations de produits textiles et d'acier en provenance des pays d'Europe centrale et orientale. Ils vont élargir certaines concessions commerciales et s'assurer que les subventions agricoles américaines ne viennent pas gêner les agricultures de ces pays. Les Etats-Unis met-tront en place des programmes d'assistance technique et de promotion des investissements. Enfin, l'administration américaine indique que les accords bilatéraux en cours avec la Hongrie, la Tchécoslovaquie et la Pologne, seront renouvelés. - (AFP,

### L'ESSENTIEL

DATES

#### Il y a dix ans : la tuerie d'Auriol 2 ÉTRANGER

La défense européenne Un point de vue de M. Tom King, L'agitation à Madagascar Le sort du président Ratsirake

paraît scellé pour l'opposition.. 5

**POLITIQUE** 

#### Livres politiques -

guerre », par André Laurens .... 6

### SOCIÉTÉ

Départementalisation de la police Dix-sept nouveaux départements

concernés par la réforme ....... 7 Tour de France Sean Kelly, équipier modèle. Le

### COMMUNICATION

à «Lvon-Libération» Les journalistes solidaires du rédac-teur en chef démissionnaire...... 8

### CULTURE

Festival d'Aix Castor et Pollux, de Rameau monté par Pier Lulgi Pizzi, donne lieu à une suite de tableaux ani-

més, précis comme une revue de

Festival d'Avignon

Trois «lectures lyriques» à la Chartreuse et la découverte d'une œuvre superbe : les Cerceeux de feu, de Bruno Ducol et Clarisse

### HEURES LOCALES

 Villes historiques, villes vivantes e Alerte pour les élus .. 11 à 13

### ÉCONOMIE

L'industrialisation de la Malaisie Un plan de cinq ans pour un développement accéléré ...... 15

La crise du textile Le groupe VEV au bord du dépôt de bilan ..... 15 Revue des valeurs.

Changes, Crédits

Grands marchés ....

### Services

Abonnements. Météorologie Mots croisés. Spectacles. La télématique du Monde : 3615 LEMONDE

3615 LM Le numéro du « Monde » daté 13 juillet 1991 a été tiré à 476 779 exemplaires Alors que la présidence fédérale adopte les accords de Brioni

## Le gouvernement yougoslave s'inquiète d'une aggravation de la crise

Belgrade, dans la nuit du la Bosnie-Herzégovine à de très vendredi 12 au samedi 13 juillet, les accords de Brioni rédigés le 7 juillet sous l'égide de la CEE. Cette instance collégiale a également adopté un mémorandum soumis par la acroîkas de la CEE sur les modaliste de la CEE sur les modaliste de la République et sur le territoire de la République et tés d'organisation et de fonctionnement du corps des observateurs européens chargés d'en contrôler le

à l'issue de cette réunion marathon de quatorze heures concernant : la démobilisation sur l'ensemble du territoire yougoslave de toutes les formations armées - à l'exception de l'armée fédérale et des forces de police régulières – avant le 18 juillet à minuit ; le rétablissement du contrôle fédéral aux frontières avant le 16 juillet à minuit, la libération de tous les militaires, la restitution à l'armée et à la police fédérale de leurs biens et équipements saisis en Slovénie avant le 15 juillet à minuit et la levée dans les vingt-quatre heures du blocus des casernes et autres installations militaires et de tous les obstacles à la circulation, aux communications et à l'approvisionnement.

De son côté, le gouvernement a estimé vendredi dans un communique que la situation a commencé «à échapper au contrôle » tant des Républiques que de la fédération et a constate que les partis politiques organisent leurs milices, sur des bases ethniques ou politiques. Le communique s'inquiète d'une aggra-vation de la crise, notamment en Croatie, laquelle menace de tourner à « des conflits armés de grande ampleur». Un avertissements a été lancé à la Slovénie et aux deux par-ties en conflit en Croatie, la majorité croate qui a accru la mobil ses forces, et la minorité serbe qui a constitué des milices. Le gouvernement a également estimé « arbitraire» la mobilisation de réservistes opérée dans l'ouest de la Bosnie, à majorité serbe, à l'insu de la direc-tion de cette République.

La Bosnie-Herzegovine est « sérieusement menacée de désinté-gration », ont en effet estimé vendredi les leaders des principaux par-tis de cette République en prônant l'envoi d'une mission d'observateurs de la Communauté européenne. Ils ont accusé la Serbie et son président

Nouvelle crise politique à Tahiti

M. Flosse démissionne

de la présidence

du gouvernement

de la Polynésie

M. Gaston Flosse a annoncé,

vendredi 12 juillet en fin d'après-

midi - samedi matin heure de

Paris - au cours d'une conférence

de presse, à Papeete, qu'il se

démettait de ses fonctions de pré-

sident du gouvernement de la

Polynésie française pour a prendre

le recul nécessaire à la réflexion».

L'ancien secrétaire d'Etat a précisé

que sa décision faisait suite aux

conséquences du nouveau conflit

social qui a provoqué, le 10 juillet, de violents affrontements dans le

centre de Papeete entre les gen-

darmes et les grévistes réclamant

la suppression des nouvelles taxes

instituées pour essayer de redresser

Jeudi, en effet, les dirigeants

syndicaux, après avoir appelé à la

grève générale, avaient contraint le

gouvernement de M. Flosse à

céder totalement devant leurs

revendications. M. Flosse, parlant

d'une « action quasi-insurrection-

nelle», s'était jugé victime d'une entreprise de déstabilisation «poli-

Vainqueur des élections territo-riales du 17 mars, M. Flosse avait été élu, le 4 avril, à la présidence

du gouvernement de la Polynésie

française grâce à une alliance avec

don, député non inscrit, devenu

lui-même président de l'Assemblée

territoriale. Ses adversaires, en

particulier son prédécesseur à la tête de l'exécutif local, M. Alexan-

dre Léontieff, l'autre député non

inscrit, n'avaient pas désarmé et

leurs manœuvres trouvaient des

relais favorables au haut-commis-

sariat de la République. En outre,

l'avenir politique à court terme de

M. Flosse était obscurci depuis

l'annonce de sa comparation en

correctionnelle, en décembre pro-

chain, pour « ingérence et trafic

la formation de M. Emile Vernau-

les finances locales.

citienne ».

La présidence fédérale a adopté, à M. Slobodan Milosevic d'« exposer» sur le territoire de la République et de la mobilisation d'importants effectifs de réservistes de la défense

> En raison de ces nouvelles ten-sions, les Etats-Unis ont « déconseillé à toutes les parties, et particulière-ment à l'armée, de recourir à la vio-

territoriale et de la police.

raient être tragiques pour la Yougas-lavie», a déciaré, dans un communi-qué, vendredi, le département d'Etat qui s'est dit « gravement préoccupé (...) par le déploiement de forces importantes en état d'alerte avancé à l'est et au sud-est de la Croatie, dans la province autonome de Volvodine et dans le nord de la Bosnie-Herzego-vine». Tout indique que l'armée se prépare à intervenir en Croatie comme elle l'a fait en Slovénie le mois dernier, a précisé un responsable du département d'Etat. - (AFP,

Après les cérémonies du 14 juillet

## M. Mitterrand rencontre M. Bush

Après avoir présidé le tradition- l'occasion de la fête nationale. La nel défilé militaire, le matin, sur les saule exception est intervenue le Champs Elysées, M. François Mitterrand devait être interviewé, cohabitation, où l'entretien avait eu dimanche 14 juillet, au cours des journaux télévisés de 13 heures. Il devait être Interrogé par Gérard Carreyrou (TF 1), Albert Du Roy (Antenne 2), Arlette Chabot (FR3) et Jean-Pierre Ekabbach (le Cinq). Comme chaque année depuis

que se proposait de répondre aux questions, en direct, du palais de l'Elysée. Ces interventions ont pour cadre les jardins de l'Elysée, sur les lieux de la réception donnée à

Beu dans le bureau du chef de l'Etat: ce dernier avait alors fait part de son refus de signer l'ordonnance sur les dénationaliss.

Dimanche, M. Mitterrand devait ensuite se rendre au château de Rembouillet (Yvelines) pour y ren-contrer M. George Bush avant de participer à Londres du lundi 15 au mercredi 17 juillet, au sommet du G7 (groupe des sept pays les plus industrialisés).

En envoyant quelque deux mille civils et militaires

## Trente-six pays participeront à la force de maintien de la paix au Sahara occidental

M. Javier Perez de Cuellar, vient d'annoncer que trente-six pays, dont les cinq membres permanents du Conseil de sécurité, participeront à la force de maintien de la paix au Sahara occidental. Composée de quelque deux mille civils et mili-taires, celle-ci sera chargée de super-viser un cessez-le-feu (le 6 septembre) et un référendum d'autodétermination (début 1992) dans ce territoire que se disputent, depuis quinze ans, le Maroc et le Front Polisario. Rabat vient de transmettre à l'ONU une liste de soixante-quinze mille personnes considérées comme sahraouies et devant être autorisées à ce titre à

D'autre part, plusieurs organisations humanitaires françaises se sont rassemblées pour former un « collectif de vigilance», a annoncé la fonda-tion France-Libertés qui en a pris l'initiative et que préside M= Danielle Mitterrand. Il aura pour tâche, dans un premier temps, de communiquer aux Nations unies le maximum d'informations sur les prisonniers sahraouis encore déterns par le Maroc. Il proposera, ensuite, à l'ONU la constitution d'une mission

Les responsables de l'Asso-

ciation des usagers de l'admi-

nistration et des services

publics (ADUA) ont écrit,

lundi 8 juillet, à M= Edith

Cresson, et une quarantaine

de femmes ont manifesté.

mercredi 10 juillet, devant la

préfecture et le siège du

conseil général de la Manche,

pour solliciter une interven-

tion humanitaire en faveur de

Mª Simone Caillot. Pour

dénoncer les conséquences

d'un remembrement rural la

privant d'une partie de sa

propriété, M- Caillot poursuit

depuis trente-cinq jours une

grève de la faim dans sa voi-

ture, garée sur la place de la

«Je me battrai jusqu'au bout

contre les petits seigneurs

locaux. Je suis prête à y laisser ma vie. » M~ Caillot conserve,

après trente-cinq jours de grève de la faim, une foi à déplacer

les montagnes. Cela fera exac-tement un an, le 18 juillet,

qu'elle vit enfermée dans sa

voiture, dans l'indifférence

Quasi générale de ses conci-

toyens, devant la mairie de

Saint-Lô, au pied du monument

de... la Résistance. Elle a tout

fait pour attirer l'attention de

l'opinion publique, mais seuls

les médias se sont intéressés à

son «affaire» (le Monde des 16 octobre 1990 et 25 janvier 1991). Les pouvoirs publics, de

toute évidence, ne s'en émeu-

vent guère. Elle continue donc,

solitaire, à protester contre les

conséquences du remembre-

ment rural cautoritaires qui l'a

comprainte à céder, voici plus

d'un an, une partie de sa pro-

priété d'Angoville-sur-Ay à l'un

de ses voisins, dont le désir

est d'ouvrir un chemin au beau

mairie de Saint-Lô.

d'observateurs, issus des organisations nongouvernementales (ONG), qui aideront à contrôler le bon

déroulement des opérations de vote. La création de ce comité a suscité politiques marocains. Ainsi, M. Ali Yata, secrétaire général du Parti du progrès et du socialisme (PPS), de tendance pro-communiste, s'en est vivement pris, dans les colonnes du quotidien Al Bayane, à Mª Mitter-rand « qui semble prendre le contre-pied de ce que décide son mari, dans le cadre de l'amitié et de la coopéra-tion maroco-françaises. « S'agit-il de divergences fondées et sincères ou d'une division machiavelique du tra-vail?», se demande-t-il.

#### Le rendez-vous manqué de Genève

Quant à M. Moulay Ahmed Alaoui, ministre d'Etat, il a dénoncé, à la une du *Matin du Sahara*, la « véritable conjuration », dont son pays est victime et qui a pour objec-tif «de salir l'image du Maroc et de porter atteinte à son renom pour en

Pour ce ministre, la séance du comité des droits de l'homme de

milieu de sa cour, ce qui

entraînera la destruction des

arbres et des haies entourant

« Comme par hasard, mon

voisin est membre du conseil

municipal », souligne-t-elle. Il se

trouve en effet que c'est le

conseil municipal qui choisit les

propriétaires qui siègent à la

commission communate char-

gée du projet de remembre-

ment. «Les membres de cette commission sont donc juge et

parties. Le voisin en question,

en tout cas, continue de se

murer dans un silence mena-çant chaque fois qu'un «étran-

gers l'approche pour lui deman-der son point de vue. Et M=• Caillot allongée dans sa

voiture, très amaigrie, dénonce

inlassablement le jeu habituel

des relations tentaculaires

nouées entre les membres des

commissions, les maires des

communes et les fonctionnaires

de la direction départementale

Le tribunal administratif de

Caen lui a donné raison en

annulant, en mars, la décision

de la commission départemen-tale de remembrement, mais sa

décision est sans effet concret

parce qu'il faudrait, en consé-

quence, abroger certaines des dispositions législatives régis-

sant depuis le régime de Vichy

les opérations de remembre-

ment rural. «Le droit de pro-

priété existe-t-il encore en France?» demande M≕ Caillot.

Deux des amies de Me Cail-

lot, M- Christine Pascaud et

Rachel Pointesu, déléguées de

l'Association des usagers de

l'administration et des services

publics (ADUA) viennent d'écrire à M= Edith Cresson:

«Nous vous supplions de faire

un deste afin que notre amie ne

meure pas faute d'avoir obtenu

de l'agriculture».

sa propriété.

Les suites d'un remembrement dans la Manche

La grève solitaire de Mme Caillot

PONU, qui devait se tenir, jeudi, à Genève, pour examiner la situation des droits de l'homme dans le royaume chérifien et dont les traaprès le refus marocain de permettre à des chaînes de télévision françaises de filmer les débats, aurait dil «se dérouler dans la sérénité et l'objecti-vité». Or «on a »u. a-t-il souligné, des trublions, de soi-disant opposants, qui ne représentent qu'eux-mêmes, des présidents d'associations sans membres utiliser, une fois de plus, cette tribune internationale pour pousuivre leur basse besogne.»

«Octobre 1991 est tout près de nous, a répliqué l'Association de défense des droits de l'homme au Maroc (ASDHOM) qui a demandé la constitution d'une commission d'enquête internationale. Le Maroc ne pourra plus utiliser d'autres subterfuges : sa condamnation sera

D'autre part, le Parlement a adopté, vendredi, un projet de loi créant des tribunaux administratifs dans les sept régions économiques du royaume. La mise en place de ces nouvelles juridictions – chargées des contentieux entre les citoyens et les pouvoirs publics - avait été annoncée, en mai 1990, par Hassan elle n'est pas parfaite, a le mérite d'innover dans un domaine essentiel pour les droits fondamentaux du

barreaux du Maroc, avait récem-ment demandé, « la révision globale de la Constitution pour donner plus de compétence au pouvoir législatif. la libération de tous les déterns politiques et le retour des exilés». De son côté, l'Organisation marocaine des droits de l'homme (OMDH) vient de dénoncer, dans un communiqué, «les atteintes à la liberté de circulation et la privation de certains citoyens de leurs passeports ». -

□ MAROC: M. Diouri est tonjours an Gabon. - M. Abdelmou-men Diouri ne souhaite pas quitter le Gabon tant que sa situation ne sera pas éclaircie et qu'il n'aura pas été autorisé à rentrer en France, a affirmé, vendredi 12 juillet, le délégué des Nations unies au Gabon. Selon M. Ariel Français, qui venait de rencontrer Popposant marocain, gardé, depuis trois semaines, dans un hôtel de Libreville, M. Diouri « inquiet pour sa sécurité, n'est pas décidé à partir tant qu'il n'est pas sûr qu'il ne sera pas refoulé à son arrivée». A son avis, c'est à la France d'assumer ses responsabilités juridiques et morales : «il est inoppor-tun de chercher un nouveau pays d'accueil, a-t-il ajouté. La France doit faire le nécessaire pour que [M. Diouri] puisse y retourner ». -

Le président de l'Association des (AFP.)

## **EN BREF**

□ Jean Saint-Geours élu président de la Cinémathèque française.-L'as-semblée générale de la Cinémathè-que française du 2 juillet a renouvelé un tiers du conseil d'administration, en y faisant notament entrer Jacques Perrin, Claude Miller, Francis Girod, Jean-Charles Tachella, Danielle Darieux, et le banquier Jean Saint-Geours. Celui-ci a été élu prési-dent le 11 juillet par le nouveau conseil d'administration. Premier président depuis la disparition d'Henri Langlois à ne pas être issu du « sérail cinématographique », M. Saint-Geours est néa spécialiste des organismes de linancement du cinéma. Il fera connaître au mois de septembre la composition du nouveau bureau avec lequel il animera la Cinéma-thèque à l'heure de son installa-tion au Palais de Tokyo.

□ CORÉE DU SUD : Sécul sonite la signature d'un traité de paix avec Pyongyang. - Le président sud-coréen Roh Tae-woo s'est prononcé, vendredi 12 juillet, pour la signature d'un traité de paix 'avec la Corée du Nord remplaçant l'armistice conclu après la guerre de Corée. «Le Sud et le Nord doivent mettre un terme à la tragédie de la séparation et de la confronta-tion », a déclaré M. Roh devant le

Conseil consultatif sur l'unification pacifique et démocratique. - (AFP. Reuter.)

□ HONGKONG: 21 millions de dollars dérobés lors d'un hold-up. -Quatre hommes armés se sont emparés, vendredi 12 juillet, de plus de 21 millions de dollars après avoir attaqué un transport de fond à l'aéroport de Hongkong. Il s'agit du plus important hold-up commis dans la colonie britannique, où depuis quelques mois les vols à main armée se multiplient. La Republic National Bank, établie à New York et dépositaire des fonds, a offert une récompense de i million de dollars pour tout renseignement pouvant conduire à la capture des voleurs. - (AFP.)

O PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE: M. Alair Vivier se rend en visite officielle à Port-Moresby. - M. Alain Vivien, secrétaire d'Etat aux affaires étrangères, se rendra en visite officielle en Papouasie-Nouvelle-Guinée, du 16 au 20 iuillet, a annoncé vendredi au 20 juillet, a annoncé vendredi 12 juillet à Paris le ministère des affaires étrangères. Cette visite, la première d'un ministre français dans ce pays depuis 1985, fait suite à celle du ministre des affaires étrangères de Papouasie-Nouvelle-Guinée, M. Somaré, en décembre dernier à Paris.

STERN GRAVEVR -Papiers à lettres Imprimés de haute

qualité le prestige de la gravure 47, Passage des Panorama, 75002 PARIS

Tel.: 42.36.94.48 - 45.08.86.45

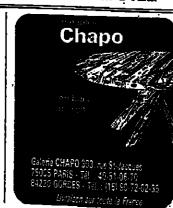

\* 1

**z>**tie, '€'' ٠٠٠٠ М÷,